**DERNIÈRE ÉDITION** 

QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE Nº 13192 - 6 F

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

DIMANCHE 28-LUNDI 29 JUIN 1987

Nominations au bureau politique du Parti communiste soviétique

# M. Mikhail Gorbatchev consolide son autorité Des projets « révolutionnaires »

Quiconque . stivi depuis quinze ou vingt ans l'évolution de l'économie soviétique est à même de mesurer la portée des transformations entreprises par M. Gorbatchev. Plusieurs de ses prédécesseurs ont déjà tente de ravigorer cette lourde machine en réformant tel ou tel de ses mécanismes, pour voir ces initiatives pono-tuelles s'enliser dans les sables

de la bureaucratie. Le projet présenté par le chef du Kremlin est original à plus d'un titre. Il a d'abord le merite d'un certain réalisme lorsque M. Gorbatchey admet — nous sommes loin des rodomontades de Nikita Khrouchtchev - que la question reste posée de savoir comment peut être créé, sur une « base socialiste », un système plus performant que le capita-lisme.

A l'exception peut-être de l'emploi, protégé per un « droit constitutionnel su travail », aucune zone n'est à l'abri de réformes « radicales ». Il avait déjà été question de donner plus d'autonomie aux entreprises, de les dégager de la tutelle des ministères, de « restructurer » de fond en comble les mécs-nismes du plan, voire de « orienla gestion de l'économie. Alexie Kossyguine, au début des années 60, svait manifesté des velléités comparables.

Mais M. Gorbet-chev va plus loin. Voici maintenant qu'est mis en cause, fût-ce à terme, le système des prix dans son ensemble et qu'est des salaires qui constitue une grande première dans un pays socialiste. Passer de « méthodes économiques a signifie concrète-ment introduire dans l'économie soviétique des mécenismes de marché, accordant - os qui est aussi una innovation — la priorité au consommateur et reconnaissant à la monneie et au crédit le rôle qui leur revient. M. Gorbetchev. enfin.

1 24 4 2 4

. . . . . .

s'avance sur un terrain dangeraux loraqu'il estime « inadmi: ble » que le perti et ses organisstions, à tous les niveaux, puissent freiner la refonte zinsi rgagée de la société soviétique. « Qui t'a fait roi ? », pourraient lui récondre les membres du comité central et ses collègues du bureau politique, dont cer-tains au moins sont visés per cette admonestation.

Le secrétaire général a apparemment les moyens politiques de ses projets « révolutionnaires ». Aurait-fi, dans le cas contraire, été en mesure d'assurer le promotion de plusieurs personnages qui lui sont proches ? L'annonce confirmée pour l'an prochain d'une « conférence nationale » du parti, lourde de menaces pour ceux qui-trainent encore les pieds, montre que les résis-tances soulevées en janvier dernier par ce projet ont été sinon brisées du moins surmontées.

Le secrétaire général du PC-soviétique ne se fait pour autant pas d'illusions. Sa réforme entre même dans sa phase la plus diffiques ». D'autres pays socia ont déjà fait l'expérience des effets pervers que peuvent engendrer d'indispensables res-tructurations. C'est sur ce genre. d'obstacles — l'inflation, par exemple, mais aussi la fragilisation d'une certaine stabilité sociale - que se jouera l'avenir de M. Gorbatchev et de sa politi-

# pour réaliser ses réformes

La réunion du comité central du PC d'URSS, qui s'est tenue le jeudi 25 et le vendredi 26 juin à Moscou, a consacré l'autorité de M. Gorbatchev. Les changements au sein de la hiérarchie sont cependant limités. Les discours consacrés à l'économie ont confirmé que les dirigeants estiment indispensables des réformes de grande ampleur, sans qu'on voie très bien comment les obstacles considérables qui subsistent pourront être levés.



Accord sur la limitation de la production

# Les pays de l'OPEP sont décidés à maintenir le prix du pétrole

Une majorité de pays de l'OPEP se sont mis d'accord, le vendredi 26 juin, pour limiter la production à 16,6 millions de barils par jour d'ici à la fin de l'année, afin de stabiliser les cours autour du prix pivot de 18 dollars par baril. Il s'agit d'un compromis entre le plasond des six derniers mois (15,8 millions) et celui prévu pour les trois derniers (18,3 millions). Les cours du brut ont augmenté d'environ 1 dollar.

VIENNE de notre envoyée spéciale

Bien que cette solution ait fait l'objet d'un accord entre les deux principaux protagonistes – l'Ara-bie saoudite et l'Iran, – quelques délégations ont réservé leur acceptation. Selon des sources arabes, le Koweit demandait que cet accord puisse être révisé si les prix du brut s'écartaient de l'objectif de 18 dollars.

Or nul n'est en mesure de prédire l'impact qu'aura cette déci-sion sur le marché, faute de certitude sur l'état de la demande en fin d'année et sur le niveau réel de production des treize pays. Actuellement, le rythme d'extrac-tion de l'OPEP dépasse le plafond fixé pour le premier semestre de plus d'un million de barils par jour. Le nouveau plafond reste tout aussi théorique, puisque l'Irak demeure en dehors de

Après avoir vainement tenté de ramener Bagdad dans le rang, la plupart des délégations sont convenues d'adopter un plafond conservatoire, suffisamment has pour permettre au marché d'absorber les dépassements inévitables, mais assez élevé pour, théoriquement, empêcher une flambée des prix. Cette décision conforme à l'accord conclu en décembre entre les treize pays, a permis à l'OPEP d'éviter des discussions interminables, sur un nouveau partage des quotas.

VÉRONIQUE MAURUS.

Les Français entretiennent

#### L'Afrique menacée par les criquets

Des essaims en formation à l'est et à l'ouest du continent.

PAGE 20

#### Arrestation en Corse

Charles Pieri, qui a été appréhendé vendredi 26 juin, était l'une des six personnes recherchées par voie d'affiches.

PAGE 20

### L'Europe et les agriculteurs

entretien avec M. Plumb, président du Parlement de Strasbourg. PAGE 4

#### Académie trancaise

Les discours de MM. Jean-Louis Curtis et Michel Droit.

PAGES 9 à 12

Le sommaire complet se trouve page 20

Le débat économique et politique avant la campagne présidentielle

# Déclin... ou retard

par Alain Vernholes

La campagne pour l'élection présidentielle qui, d'une certaine façon, a déjà commencé, tour-ners, semble-t-il, autour de l'idée que la France est peut-être sur la voie du déclin. Déclin relatif per rapport aux nations les plus dyna-Etats-Unia, mais déclin tout de même.

Il aura suffi que soient publiés de manyais indices, montrant la totale stagnation de notre production industrielle depuis sept ans (I), et les résultats, il est vrai alarmants, de notre commerce extérieur, pour que la classe poli-tique puis le monde de l'information fassent soudainement du déclin français le sujet essentiel de la vie publique.

Pourtant, si déclin îl y a, les canses de celui-ci, ses origines, remontent loin en arrière. Comme l'a justement fait remarquer M. Raymond Barre jendi soir 25 juin, an cours de l'émission

télévisée « Questions à domicile», la notion de déclin impli-que la tendance profonde d'un peuple, un mouvement durable qui se déroule sur une longue période et a souvent quelque chose d'irréversible. Si tel est le cas, nos responsables auraient dû alerter l'opinion depuis long-temps, car il n'est pes vraisembla-ble qu'un phénomène aussi grave, ayant une telle ampleur, puisse apparaître soudainement et surendre tout le monde au milieu

C'est bien pour cela que M. Barre se contente de parler de retard. Et il est vrai qu'au travers des chiffres rien de net n'apparaît avant 1980. De 1963 à 1973, notre taux de croissance (5,8 % par an en moyenne) était supéricar à celui des pays de la CEE (4,6 %) et à celui des Etats-Unis (4,1 %). Seul le Japon faisait mieux que nous (9,7 %). De 1973 à 1979, c'est-à-dire après le premier choc pétroller, non seule-

du sommeil.

ment la France a continué de croftre, mais elle l'a fait plus vite que les autres nations : 3,2 % par an contre 2,4 % pour la CEE et 2,6 % pour les Etats-Unis. Le Japon luimême, profondément ébranlé par le renchérissement des prix de l'énergie, ne faisait pas beaucoup mieux que nous (3,7%).
A partir de 1980, les chiffres

font apparaître un certain retard non pas vis-à-vis de l'Europe mais vis des Etats-Unis. De 1979 à 1985, la croissance en France a été de 1,4 % en moyenne, taux un peu supérieur à celui de la CEE (1,2%), mais nettement inférieur à celui des Etats-Unis (2,1 %), les Japonais creusant de nouveau fortement l'écart (4,4 %).

(Lire la suite page 17.)

(1) Le Monde du 25 avril. L'indice

trimestriel de la production industrielle sur la base 100 en 1980 se retrouve à 100 fin 1986... Dans le même tempa, la production industrielle angmente de production industrielle angmente de 21,3 % au Japon et de 15 % aux Etats-Unia

# Caprices français

par Alain Duhamel

avec la politique des relations perverses, une sorte d'amour-haine, d'attrait-rejet qu'ils vivent avec un mélange de fascination et de suspicion, de passion et de répul-Chez nos quatre grands voisins -en Allemagne fédérale, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Ita-lie - on vient de voter à peu de temps d'intervalle. Dans les quatre cas, la participation des électeurs a été élevée, les majorités sortantes ont été confirmées, l'influence des partis extrémistes est apparue, seion les pays, marginaie, faible ou, au moins, en déclin. Allemands, Espagnols, Britanniques et Italiens out fait preuve de civisme, de stabilité et de mesure, quelle que soit l'orien-

tation politique dominante locale. Dans l'Hexagone, c'est l'inverse. Les Français sont moins nombreux à voter qu'autrefois.

expriment de plus en plus de rejets et de moins en moins d'adhésions, tendent des oreilles complaisantes vers les démago-gues et semblent considérer chaque victoire d'un homme ou d'une majorité comme un péché mortel qu'il faudrait faire expier des la consultation suivante. En 1981, il ont donc voté contre Valéry Giscard d'Estaing, en 1986, ils ont voté contre la gauche, déjà punie aux élections municipales et européennes. Ils jugent négativement le bilan de chaque gouvernement, ils n'aiment leurs dirigeants que vaincus : tant que François Mitterrand régnait et dirigeait à la fois, il battait des records d'impopularité et il n'a retrouvé le cœur de ses concitoyens qu'en inaugurant un statut baroque associant légitimité républicaine et minorité politique. Pour triompher ici, il faut être opposant et pour l'emporter, sortir du purgatoire.

(Lire la suite page 5.)

POINT DE VUE : vers l'Europe des téléspectateurs

# L'enjeu du satellite

par André Rousselet, président de Canel Plus

L'Europe va connaître dans les mois qui viennent un événement capital, appelé dans le temps à bouleverser les rapports non plus entre les nations mais entre les peuples de notre continent. Successivement, vont être mis en orbite sur la même position géostationnaire deux satellites lourds de radiotélévision directe : l'un allemand, on novembre prochain, TVSAT: l'autre français, au printemps 1988, TDF 1. L'un et l'autre pourront diffuser des programmes à destination de la quasi-totalité de l'Europe, le premier plus à l'est, le second plus au sud. Les quatre fréquences - image - et les seize canaux

une scule et même antenne para- rituelle, nul ne songe de Paris à bolique de 65 centimètres. Ainsi, grâce à la norme révolutionnaire retenue (D2 Mac Paquet), la même image (et quelle qualité d'image!) de l'un ou de l'autre pourra être reçue simultanément dans quatorze pays et en quatre langues au moins.

Après l'Europe des économistes et des industriels, après celle des agriculteurs (?), voilà que s'ouvre à nous l'Europe des téléspecta-teurs : ils sont plus de deux cents millions. Fabuleuse perspective pour cette Europe appelée des vœux de tant d'entre nous que cette soudaine abolition des fromtières entre les Etats et des barrières de langue entre les hommes! Et pourtant, alors « son », dont chaque satellite sera qu'elle continue à être l'objet de notre pré carré. équipé pourront être captés avec la part de ses chantres de ferveur

Bonn ou de Rome à Bruxelles à y associer le satellite. L'intérêt de cette mise en orbite ne s'arrête d'ailleurs pas à l'espérance politique qu'elle suscite. Avantage supplémentaire, la technologie adoptée de bout en boui est de conception européenne. Tout en autorisant demain la haute définition, elle protégera davantage nos industriels sur un marché électronique aujourd'hui menacé de l'extérieur.

Une chance pour l' Europe, nui ne peut en douter, mais qui nous est déià disputée par d'autres. Car la courte avance dont dispose TDF 1 et TVSAT ne nous mettra pas longtemps à l'abri d'une concurrence qui, avec sa puis-sance habituelle, nous disputera

(Lire la suite page 6.)

# **SUR MICROFILMS**

#### « La Monde » est un journal de référence, et vous le

conservez paut-être depuis des années.

Le Monde

Mais -savez-vous que non seulement tous les exemplaires du « Monde » depuis 1944 sont à présent disponibles sur microfilms, mais aussi ceux du « Monde diplomatique » at du « Monde de l'éducation » ? Le microfilm possède de réels avantages que les

archives classiques n'ont pas : encombrement réduit, manipulation aisée, produit propre et peu fragile. En cas de perte ou de dommage, il peut être facilement remplacé.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez:

**Directeur Commercial** RESEARCH PUBLICATIONS P.O. Box 45. Reading RG1 8HF Angleterre Tel: 0734-583247 Telex: 8488336 NADL G Landi 29 juin. - Bruxelles : sommet européen des chefs d'Etat et de gouvernement; - Moscou : ouverture de la session d'été du Soviet suprême.

Mercredi 1º juillet. – Helsinki : visite du président Mitterrand; - Berlin: visite de Jacques Chirac ; -Amman: visite de Kurt Waldheim.

Jeudi 2 juillet. - Moscou visite du premier ministre indien Rajiv Gandhi; -Rome : rentrée du nouveau

Samedi 4 juillet. - Amman visite de Jean-Bernard Rai-

Dimanche 5 juillet. Genève : reprise des conversations soviéto-américaines sur le Proche-Orient.

Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F er: (1) 45-23-06-81 Tél.: (1) 42-47-97-27

Edité par la S.A.R.L., le Monde Gérant : André Fontaine, directeur de la publication

Anciens directeurs : Hubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) Audré Laurens (1982-1985)

cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 620.000 F Principaux associés de la société : Société civile

Les Rédecteurs du Monde »,
Société anonyme
des lecteurs du Monde,

Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, Jondates Administrateur général : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



Tel : (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Telex MONDPUB 206 136 F





Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

Le Monde TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Taper LEMONDE **ABONNEMENTS** Tél.: (1) 42-47-98-72

9 mais

FRANCE 672 F 954 F 1 200 F TOUS PAYS ETRANGERS
PAR VOIE NORMALE
687 F 1 337 F 1 952 F 2 538 F ETRANGER (par messageries)
L = EZIGQUE/LUXEMBOURG/PAYS-BAS
399 F 762 F 1 089 F 1 380 F
H = SUISSE, TUNISIE
504 F 972 F 1 404 F 1 800 F

Par vole aérienne: tarif sur demande. Changements d'adresse définitifs ou provisoires: nos abounés sont invités à formuler lour demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les nous propres en capitales d'imprimerie.

La Monde USPE 785-910 is published dely, except Sundays for \$ 480 per year by Le Monde c/o Speedimpex, 45-45 39 th Street, LCLI, M.Y. 1104. Second class postage paid at New-York, M.Y. Destination - and will portinester; send address changes to Le Monde c/o Speedimpex U.S.A., P.N.C., 45-45-38 th Street, L.L.C., N.Y. 11704,

Il y a soixante-dix ans

# A Agde, la mutinerie du 17e

N a pu d'abord n'y pas pren-dre garde : c'était le Midi, et il y a une légende sur le Midi. On s'imagine que c'est le pays des paroles vaines, on oublie que ce Midi a une longue histoire sérieuse, passionnée et tragique (1). » C'est en ces termes que Jaurès évoquait les derniers événements qui venzient d'incendier le Languedoc-Roussillon. Réunis à 5 000 au Tivoli-Vauxhall, des Parisiens au tempérament révolutionnaire écoutaient le leader socialiste leur narrer ce qui allait bientôt devenir une légende, un temps fort dans la geste du Midi rouge.

L'année suivante, en 1908, le chansonnier anarchiste Montéhus fortifiait la légende. Sa chanson Gloire au 17º donnait à jamais un ton héroïque à une mutinerie dont les motivations n'avaient guère été celles que retint pourtant la tradition révo-

Salut, salut à vous Braves soldats du 17e Salut, braves piouplous Chacun vous admire et vous aime Salut, salut à vous A votre geste magnifique Vous auriez, en tirant sur nous

Assassiné la République

Depuis 1900, le Midi viticole était en crise. Le vin ne se vendait plus, débordait des foudres, affamait ces producteurs dont la misère n'est plus à dépeindre. Victimes surtout des irrégularités de la production et de leurs faibles capacités de stockage, les vignerons, aveuglément, accusaient les «fraudeurs». Etonnant mouvement que celui de 1907 ! Tout y est confus, tout s'y mêle : la révolte et la modération, la République une et indivisible et le particularisme régional soigneusement récupéré par une extrême droite royaliste, les intérêts des gros et ceux des petits, tous unis contre le « mouillage » et le «sucrage» des vins, le messianisme lyrique d'un Marcelin Albert, promu « chef des gueux », « apôtre », « rédempteur - (de la viticulture) et le pragmatisme réfléchi d'un socialiste de grande envergure, Ernest Ferroul, le maire de

## régional

Narbonne.

Et tous ces viticulteurs en colère de se présenter amèrement ainsi : « Nous sommes ceux qui travaillent et qui n'ont pas le sou. Nous sommes des proprios décavés ou ruinés, les ouvriers sans travail ou peu s'en faut, les commerçants dans la purée ou aux abois. Nous sommes ceux qui crèvent la faim (...) Nous sommes ceux qui aiment la République, ceux qui la détestent et ceux qui s'en foutent (2). »

Les «gueux» - c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes - ne sont pas des révolutionnaires, et Marcelin Albert n'a rien d'un Lénine. Cet ancien vigneron, devenu cafetier, a plutôt l'âme religieuse et le goût du théâtre, qu'il a d'ailleurs amoureusement pratiqué. A la tête d'un Comité de défense viticole, installé dans une bicoque jouxtant son café d'Argeliers. il incarne, avec conscience, un mouvement que certains, comme Mistral, ont rêvé occitan. Rien de cela pourtant chez cet émotif et élégant « meneur ». Son seul souci, vague, partagé avec ces foules qu'il embrasse dans de gigantesques manifesta-tions (on parle de plus de cinq cent mille personnes réunies à Montpellier le 9 juin 1907) : lutter contre la fraude, invisible et pourtant si présente, pratiquée par tous mais source de tous les maux.

Cet homme au charisme certain, un jour, pourtant, vacilla. Son lieutenant, Ferroul, aurait bien pu faire face aux habiletés tactiques d'un Clemenceau, président du conseil depuis octobre 1906. Pas lui. Sa politique? « Pas de politique! ». Sa tactique? La temporisation pour que le sang ne coule pas. Et lorsque les 19 et 20 juin, à Narbonne, la troupe tira sur la foule et fit six morts, Albert est en fuite, menacé d'arrestation.

Cette confusion des aspirations, ce mélange déroutant de tragédie et de

comédie, ne les retrouve-t-on pas au cours de la mutinerie des soldats du 17º de ligne ? Sur l'ordre de Clemenceau, l'armée avait littéralement envahi le Midi, présente à chaque manifestation, sifflée, huée, conspuée, mais aussi parfois invitée à la fraternisation. Encore peut-on trouver une hiérarchie dans les haines : à son faîte, les gendarmes, les « pandores », ces soldats professionnels, toujours du mauvais

Les cuirassiers les ont rejoints dans leur enfer depuis la mort de Louis Ramon, ancien secrétaire de la Bourse du travail, tué par eux à Narbonne le 19 juin. Quant aux appelés, les « braves pioupious », c'est plutôt de la sympathie qu'ils inspirent lorsqu'ils sont du pays. C'est à eux qu'on demande souvent de mettre crosse en l'air, c'est à eux qu'on offre un verre de vin, c'est cux aussi que parfois l'on applaudit, cux qui, souvent d'ailleurs, sont fils du pays depuis la loi de 1905 sur le recrutement régional.

Les autorités ont conscience du danger que représentent ces inquiétants signes de connivence. Le 9 juin, des incidents sérieux, révélateurs d'un climat explosif,

s'étaient déjà produits dans une caserne

de Narbonne où cantonnait le 100° de

ligne. Pour une vétille, des soldats

s'étaient opposés à leurs sous-officiers:

des pierres leur avaient été jetées, et on les avait molestés sur l'air de l'Internationale.

Senle l'arrivée du « père du régiment »

régulièrement le recrutement régional,

qui, selon eux, comportait de graves ris-

ques lorsque la troupe se trouvait en état

de promiscuité avec les civils. La mutine-

rie du 17º confirma sans doute le bien-

D'après plusieurs témoignages, l'esprit du régiment avait sensiblement changé

pendant les deux années qui avaient suivi l'application du recrutement régional. La

présence de réservistes, moins respectueux

encore de l'autorité que les jeunes recrues,

n'améliorait pas l'état déjà relâché de la

discipline. On chantait parfois l'Interna-

tionale, et depuis la mutinerie du 100-,

sans trop savoir pourquoi, certains se pre-

Les esprits s'échauffèrent lors du trans-

fert des garnisons de Béziers vers Agde.

naient à rêver de pareille rébellion.

Plusieurs officiers dénonçaient donc

avait permis de calmer les esprits.

fondé de ces craintes.

La cité biterroise était en constante ébullition depuis le meeting du 12 mai, qui avait réuni plusieurs milliers de « gueux » en présence de Marcelin Albert. Le départ des soldats du 17º vers Agde fit craindre un éloignement ultérieur plus grand encore : où iraient ces fils, ces frères, ces amis qu'on savait proches? Le 18 juin, dix mille personnes se massèrent devant la caserne, empêchant tout départ. Il fallut la gendarmerie à cheval pour déblayer les avenues et permettre ainsi le départ du 17 vers Agde. De nouveaux incidents curent lieu sur le chemin : à Vias, la population chantait la gloire du 100° et invitait les soldats du 17º à suivre son exemple.

On imaginera aisément l'état de surexcitation dans lequel, le lendemain, se trou-vèrent les fantassins en arrivant à Agde.

Le 20, on apprit la fusillade de Narbonne : quatre morts, dont Cécile Bourel, une jeune fille de vingt ans qui traversait Narbonne pour se rendre à Coursan. Des soldats se mirent à craindre pour leurs parents que l'on « assassinait ». Le désir vague, diffus, de mutinerie prit soudain un sens : se mutiner pour faire halte au massacre, marcher sur Narbonne Très vite, tous

les canto furent touchés. Aucun mot d'ordre, aucun leader, si ce n'est peutêtre un caporal au nom resté incomm qui conseille la prise des armes et des cartouches consiguées dans la poudrière. Le colonel Ploque, qui commande le régiment, est assommé après avoir été giflé. Officiers et sous-officiers sont vite débordés et renoncent à toute espèce de résistance. Au demeurant, chacun s'y perd : aucune cure organisation. La population a rejoint'les militaires et. au milien des cris, des insultes, des coups de feu qui, singulièrement, ne tuerout ni ne blesseront personne, une étrange colonne se mit en marche vers Béziers.

La route fut

longue. Jusqu'à Vies, les cinq cents mutins marchèrent en ordre. accompagnés par plusieurs centaines de civils. Dans les villages traversés, on leur offrait à boire et à manger. On les félicitait, on leur prodiguait force encouragements. Mais après Vias, la marche se fit plus pénible. L'ordre se relacha. Fatigués,

les hommes s'arrêtaient fréquemment, et

#### Béziers ne fut en vue qu'à l'aube. La crosse en l'air

Cette longue marche faillit pourtant tourner au drame lorsque, placé à la tête du 81° de ligne, le général Lacroisade vint à la rencontre des soldats révoltés : A ma vue, témoigna-t-il plus tard, tambours et clairons se firent entendre, et je vis l'affreux spectacle d'une troupe très compacte dont les soldats portaient l'arme sur l'épaule, la crosse en l'air. . Cette rencontre eut pu devenir tragique, d'autant plus que Lacroisade ne fut pas sans commettre quelques maladresses. Intimidant d'abord les soldats, il lui fallut vite baisser d'un ton et accueillir avec bonne grâce les réclamations des mutins. Un singulier dialogue prit place : ces soldats en rébellion ne se plaignaient guère que de la dureté de la discipline on de la mauvaise nourriture.

Lacroisade crut plus prudent de ne pas agir, et les mutins purent ainsi faire triomphalement leur joyeuse entrée dans Bé-ziers. Une population en liesse leur fit ac-cueil, leur offrit vin, alcool, paille pour les litières. Elle les poussa à faire un tour de ville comme en un défilé parodique : « Le spectacle est magnifique, on ne voit qu'une forêt de crosses sur toute la lar-geur des allées (3). » Un cantonnement fut installé sur les allées Paul-Riquet, et une vaine attente commença. La mutinerie tournait alors à la farce. Une négociation s'ouvrit sans objet (si ce n'est une demande d'impunité) et presque saus négociateurs — il y fallut l'emremise d'Antonin Palazy, un proche du comité d'Argeliers. Le général Lacroisade attendait, hi, dans sa caserne...

L'absurde de la situation est entretenu par l'enthousiasme des civils, qui organi-sent des quêtes (ils récoltent 4000 F), amplifient toutes les ruments - et elles ne manquent pas, - vérifiées on non, éner-vant les soldats mutinés, déjà à bout de forces. Ce sont encore les civils qui se font les plus acharnés défenseurs de l'unique revendication du 17 : aucune punition, même individuelle.

#### La fausse promesse. de Clemenceau

Arrivés quatre cent cinquante, les mutins ne furent plus bientôt que trois cents. Nombreux sont ceux qui ont rejoint des amis ou des parents. D'autres ont préféré les charmes de la promenade à ceux de l'occupation subversive. Quelques-uns, en-fin, se sont rendus d'eux-mêmes à la garnison de Béziers.

La mutinerie copraît à l'échec. Le coup de grâce lui fut do mé par le général Bailloud, commandar t du corps d'armée. Abusé lui-même, i lut aux mutins un faux communiqué de Clemenceau qui leur as-surait le perdon. En fin d'après-midi, et malgré un dernier effort des Biterrois pour retenir les mutins, le 17, ou ce qu'il en restait, mit fin à sa rébellion et rentra dans le giron militaire.

La promesse que Clemenceau semble bien n'avoir pas faite readit l'épilogue de l'affaire particulièrement amer. Le 17- fut déplacé, et les mutins ferent envoyés dans la garnison de Gaisa. Les conditions de vie difficiles y firent perir plusieurs soldats.
Le colonel Ploque fut puni, lui aussi...
Il est clair que l'épisode tragi-comique

de la mutinerie du 17º ne s'apparente guère à un événement de type révolution-naire. Les méthodes elles-mêmes n'en ont pas l'allure : le caporal anonyme qui décrivit la mutinerie dans le journal révolutionnaire de Gustave Hervé, la Guerre sociale, montre bien à quel point les mutins ont manque d'organisation (absence de vrais meneurs et de coordination préalsble). Mais plus encore, aucun projet de nature révolutionnaire n'animait la rébellion. Un ancien commandant du 17°, mis à la retraite après les événements, interprétait la mutinerie comme - une action directe en faveur de leurs proches du Biterrois qu'ils croyaient menacés du même sort que les Narbonnais ».

Qu'un événement historique ait fonctionné comme un mythe, pour parler comme Sorel, ne signifie nullement qu'il ait été dérisoire. Bien an contraire. Il acquiert ainsi, en nourrissant l'imaginaire de forces sociales, une dimension peu commune. Peu nous importe au fond le sens que donnèrent à leur mouvement les révoltés du 17°. Ce qu'il fant en revanche retenir est que leur geste symbolisa long-temps l'armée républicaine, lorsque l'armée est fille de la nation.

CHRISTOPHE PROCHASSON.

 Cité par Max Gallo dans le Grand Jourès, Laffont, 1984. (2) Dans le premier numéro du Toeria, journal du comité d'Argeliers. (3) La Révolte du 17°, Maison des Fédéra-

"GRAND JURY" RTL- Le Monde dimanche 18 h 15 en direct sur animé par Olivier MAZEROLLE avec André PASSERON et Paul FABRA (Le Monde) Paul-Jacques TRUFFAUT et Jean-Yves HOLLINGER (RTL)

THE PERSON

Deux departs ingreas.

Partie La Line

Service of Serve fate i convicte 可能では かば 編 🚧 with an angerent . THE WAST COME 7 100 Betternet Cre be -This is M. Leganon the entrate pendagina the tours course d'agree. The same market

> In opposant est assage par des ages

Paresportant the state of the s States the Se section The second second des Entrette (1) 100 Ac 100 male 00 The state of the second APPENDING UNE BEREIT Salar Maria

Ber " Bor en - Ct (CT-24 610M de la la plante de la plante Buttiff atreile None publication DESCRIPTION OF STATE States parters to mi sun PERSONAL PROPERTY AND INC. Paint I's out an

de marche Ladhair seals CO: Treatme Electric traction Comme

# Etranger

URSS: la réunion du comité central du PC

## La restructuration de l'économie devrait entrer en vigueur par étapes

MOSCOU

de notre correspondant

« De nouveaux problèmes, de grandes difficultés nous attendent. Nous ne sommes pas protégés contre les erreurs. Mais je suis sur que la peur de se tromper est la plus grande erreur. M. Mikhall Gon-batchev a clôturé, le vendredi 26 juin, par cette exhortation à l'action et à l'expérimentation les travaux d'un plénum de deux jours du comité central consacré à la « refonte radicale de la gestion de l'économie ».

Des changements de personnel ont été annoncés à cette occasion. Deux suppléants du burean politique, MM. Iakovlev et Sliounkov, deviennent membres à part entière de cet organisme. M. Nikonov, chargé de l'agriculture en secrétariat, entre directement an burean politique sans passer par le statut intermédiaire de suppléant. Le nouveau ministre de la défense, le général Dimitri Iazov, nommé à la suite ral Dimitri lazov, nommé à la suite de l'atterrissage impromptu de Mat-thias Rust sur la place Rouge, qui a entraîne la mise à la retraite de son prédécesseur, n'a droit qu'à un stra-pontin. Le fait qu'il n'y soit que sup-pléant montre une nouvelle fois le faible rôle joué par les militaires dans l'organisation du pouvoir cen-tral voulue par M. Gorbatchev.

L'entrée à part entière de M. Iakovlev dans l'organe suprême du pouvoir est sans doute l'événement majeur. Chargé de la propa-gande et, ce qui revient pratique-ment au même en URSS, des ment au meme en URSS, des médias, M. lakoviev orchestre avec le succès que l'on sait les relations publiques de M. Gorbatchev, actamment lors de ses voyages à l'étranger. Partisan de la transparence, il est un de ceux qui illustrent le mieux le modernisme du secré-taire général. Ses polémiques de jadis contre le puissant courant, nationaliste russe, qui lui ont valu-une longue disgrâce sous Brejney, ne sont pas oubliées.

## Deux départs

M. Iakoviev est la bête noire des M. Iakoviev est la bête noire des slavophiles, en particulier de l'association l'amiat (la Mémoire), dont les membres, persuadés de l'existence d'un « complet fuif et franc-maçon» contre la vieille Russie, ne sont pas loin de le considérer comme une incarantion de Satan. Sa nomination ne doit pas non plus ravir outre mesure le numéro deux du parti, M. Igor Ligatchev, qu'on dit réticent à l'égard de certains aspects de la politique de transparence. de la politique de transparence.

M. Ligatchev partage désormais avec plusieurs autres le privilège d'appartenir à la fois su bureau politique et su secrétariat. C'est le cas, outre M. Gochetcher britaine de MM. Zaikov, Nikonov, Siounkov et lakovlev. Le statut non écrit de numéro deux de M. Ligatchev, qu'on n'a pas entendu pendant ce piénum, s'en trouve écorné d'autant. Le plénum a enfin enregistré deux départs logiques : l'ancien ministre

de notre correspondent

d'un passeport algérien.

Les comités révolutionnaires de la

Jamahirya libyenne con de nouveau frappé à Rome, six années après la sanglante série d'attentats qu'ils

avaient commis contre des oppo-sents au colonel Kadhafi cuilés en

Italie. Le vendredi 26 juin, en milieu de journée, deux hommes revendi-quant cette appartenance out assa-siné à coups de pistolets un certain Ben Youssef Selam Khahifa, porteur

L'attentat a été commis devant

l'église protestante de la place Cavour, à cest mètres du domicile

privé du président de la République, et presque en face du paixis de jus-

tice de la capitale. Les deux assas-

sins ont été aussitôt arrêtés et

désarmés par un jeune policier, ils

venzient de prendre une passante en

otage pour convrir leur fuite. Les deux hommes étnient porteurs de

revendiqué leur appartenance politi-que, déclarant qu'ils vensient de faire justice contre un « capitaliste

ayora fui la patrie ». Ils out aussi assuré ne pas comaître personnelle-

En 1978, le colonel Kadhafi avait

annoncé son intention de faire liqui-der les ennemis de son régime réfu-

giés à l'étranger. Une trentaine

seports libyens. Ils ont aussitôt

de la défense, le maréchai Sokniov, mis brusalement à la retraite en raison (ou sous le prétente) de l'affaire Rust, cesse d'être membre suppléant du bureau politique. La sauction est nettement plus sévère pour M. Konnaev, ancien chef du parti au Kazakhstan et grand ami de Brejnev, déjà éliminé en janvier du bureau politique et qui est maintemant exclu du comité central pour les « sérieux manquements » nant exclu du comité central pour les «sérieux manquements» constatés pendant son long règne dans cette république. Il n'est pas encore accusé publiquement de corruption ni menacé de procès, mais ce pourrait être la prochaine étape. Le remplacement de M. Konnsey — un Kazakh — par un Russe à la tête du parti au Kazakhstan avait entraîné en décembre dernier de violentes émeutes nationalistes à Alma-

lentes émeutes nationalistes à Alma-Ces mouvements de personnes témoignent de l'autorité de M. Gorbatchev. On remarquera cependant qu'une « montée » attendne, celle de M. Eltsine, premier secrétaire du parti pour la ville de Moscon et poisson-pilote habituel du secrétaire général, n'a pas en lieu. M. Eltsine, qui avait été très en pointe dans la critique de l'institution militaire à le suite de l'affaire Rust, demeure suppléant an bureau politique.

Les débats ont été animés, s'il faut en croire M. Abel Aganhe-

voir, qui a dressé pour les correspon-dants étrangers un bilan du plénum.

« L'unanimité parfaite ne règne que dans les cimetières », a-t-il déclaré. évoquant, sans préciser davantage, l'existence de « divergences » et de « lutter d'onisions ».

cière à partir de 1988 et de limiter les pouvoirs de contrôle du Plan. Le texte sera voté par le Soviet suprême, qui doit se réunir à partir de lundi pour sa session d'êté.

Les grandes mesures accompa-gnant cette réforme fondamentale, en particulier le nouveau mode de fixation des prix, out, en revanche, été remises à plus tard. « Elles entreront en application vers 1990 », a sstirmé M. Aganbeguian,

Selon cet économiste, le système actuel des prix crée une simation « intolérable ». « Pour un kilo de viande vendu au consommateur, il y a trois roubles [environ 30 F an taux officiel] de subvention. Le mazoui est vendu trois fois moins cher qu'au cours mondial, ce qui entraîne des gaspillages », indique-til. La réforme de l'entreprise va donc être ultérieurement accompa-gnée d'une forte hausse des prix.

## Les organismes dirigeants du parti

rent en italique. Le nom des dirigeants qui sont à la fois membres titulaires da bureau politique et da secrétariat du comité central est suivi d'un

Bureau politique Membres titulaires :

Mikhail Gorbatchev, cinquantesix ans, secrétaire général (\*). Egor Ligatchev, soixante-six ans, secrétaire, chargé des cadres et de l'idéologie (\*).
Gueidar Aliev, soixante-quatre

ans, premier vice-président du conseil des ministres. Viktor Tchebrikov, solxantequatre ans, chef du KGB (police

politique).
Andre Gromyko, scizame-dixsept ans, président du présidium du
Soviet suprême (chef de l'Etat) (\*).
Viktor Nikonov, cinquante-huit

ans, secrétaire à l'agriculture (\*). Nicolai Rylkov, cinquante-sept ans, président du conseil des ministres. Vladimir Chtcherbitski, soixante-

neuf ans, chef de parti en Ukraine. Edouard Chevardnadzé, cinquantement ans ministre des affaires étrangères.
Nikolai Sliounkov, cinquantobuit ans, secrétaire chargé de l'éco-

Michail Solomentsev, soixante-treize ans, président du comité de contrôle du parti.

Un opposant libyen présumé

est assassiné à Rome

par des agents de Tripoli

luttes d'opinions ».

Le pléaum a approuvé le projet de loi sur l'entreprise d'Etat, qui pré-voit d'accorder l'autonomie finan-

Les nouveaux membres figu-Vitali Vorotnikov, soizante et un ana, président du conseil des minis-tres de la Fédération de Russie. Alexandre lakolev, soixante-trois ana, secrétaire à la propagande et la culture (\*). Lev Zaikov, soixante-quatre ans,

secrétaire chargé de l'industrie lourde et militaire (\*). Membres supplésais :

Piotr Demitchev, soixante-neuf ans, premier vice-président du prési-dium du Soviet suprême. Vladimir Dolguikh, soixante-deux

ans, secrétaire chargé de l'énergie. Iouri Soloviev, soixante et un ans chef du parti de la région de Lenin-Nikolai Talyzine, cinquante-huit

ns, président du Gosplan. Dmitri lazov, soixante-trois ans, ninistre de la défense. Boris Eltsine, cinquante-six ans, chef du parti à Moscou.

#### Secrétariat du comité central:

Mikhail Gorbatchev (\*), Egor Ligarchev (\*), Vladimir Dolguikh, Viktor Nikonov (\*), Nikolai Siionn-kov (\*), Alexandre Iakoviev (\*), Lev Zaikov (\*), Alexandra Birion-kova, cinquiarie-huit ans. affaires kova, cinquante-huit ans, affaires sociales, ferninines, travail. Anatoli que étrangère, Anatoli Loukianov, que etrangere, Anatoti Lourianov,
cinquante-sept ans, affaires administratives, Vadim Medvedev,
cinquante-huit ans, relations avec les
pays communistes, Guiorgui Razoumovski, cinquante et un ans, cadres
et organisation du parti. Mais la date de cette dernière n'est pas encore officiellement fixée...

M. Gorbatchev avait dejà recomu, jeudi, ce qui est sans précédent, l'existence d'une certaine inflation en URSS. Selon M. Aganbeguian, l'Etat continuera malgré la nouvelle autonomie financière des tains produits pour éviter l'inflation et les inégalités régionales ». Il n'est pas question, d'autre part, comme M. Gorbatchev l'a réaffirmé, de laisser se erfer un volant de chômage, ainsi que certains économistes l'avaient suggéré.

## Pas de rapprochement avec le capitalisme

M. Aganbegnian a vigoureuse-ment nié que les réformes en cours aboutissent à un rapprochement avec le système capitaliste. Il existe nécessairement, selon lui, des élé-ments de marché dans l'économie socialiste, mais ni les capitaux, ni les ressources naturelles, ni la main-d'œuvre ne sont soumis aux lois de ce dernier. Selon M. Aganbeguian, la part des commandes d'Etat, notamment militaires, devrait, d'autre part, passer de 60 % de la production totale à 25 % après la mise en œuvre intégrale des

Le plénum a enfin approuvé la convocation pour le 28 juin 1988 de cette conférence nationale du parti que M. Gorbatchev avait annoncée en janvier mais dont il n'était pratiquement plus question depuis cette date, ce qui était inquiétant pour l'autorité du secrétaire général. La adémocratisation progressive du parti » est inscrite à l'ordre du jour de cette conférence. Il y aura un délégué élu pour trois mille sept cent quatre vingts membres du parti, soit environ cinq mille délégués pour les dix-neuf millions de communistes. La désignation de ces délégués sura lieu à bulletin secret. M. Gorbatchev avait fait remar-

quer, jeudi, qu'aucune conférence nationale du parti n'avait été organisée depuis 1941, alors qu'elles avaient lieu auparavant « régulière-ment » entre les congrès du parti. Il s'agit une acuvelle fois, pour le numéro un, de prendre ses distances avec l'époque stalinienne et de renouer avec les principes léministes, inche alux désences inne. jugés plus démocratique

#### DOMINIQUE DHOMBRES.

 M. Arafat invité en URSS. -L'URSS a invité officiellement le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, à se randre à Moscou, à une date non encore déterminée. Cette invitation figure dans le communiqué commun publié le jeudi 25 juin à l'issue de la vieire à Moscou de M. Farouk Kaddourni, chef du département politique de l'OLP. Il s'agit lè, estime-t-on de bonne source, d'un geste destiné à marquer le satisfaction des Soviétiques après le réunification du mouvement palestinien intervenue il y deux mois è Alger à la suite de constants offorts de la part de Moscou. ~

Adversaire

#### ALBANIE

#### L'établissement de relations diplomatiques avec la RFA est en bonne voie

Le chef du parti et de l'Etat alba-

nais, M. Ramiz Alia, a déclaré le

joudi 25 juin que « les entretiens sur l'établissement des relations diplo-matiques avec la République fédé-

rale d'Allemagne sont dans la phase

finale », a annoncé l'agence alba-

Dans un discours prononcé à

l'ouverture du congrès syndical alba-nais à Tirana, M. Alia a estimé que

les deux parsies ont montré la bonne volonté et le réalisme néces-

saires pour surmoiter les diffi-cultés qui ont existé ».

Une délégation du ministère

onest-allemend des affaires étran-

gères, qui s'était rendue à Tirana début juin pour préparer l'établisse-ment des relations diplomatiques

entre les deux pays, avait estimé que

celles-ci pourraient être nonées à

D'autre part, M. Alia s'est de pon-

vesu prononcé pour la « normalisa-tion des relations avec la Grande-

Bretagne ». Si la Grande-Bretagne

montrait « sa volonté de susciter un

dégel dans les relations anglo-

zise », l'Albanie serait prête à des négociations et à une coopéra-tion dans un esprit constructif », a

naise ATA.

Magarif, a également été assassiné, le 24 février 1981, par un com-mando, à l'aéroport de Rome-Fiumicino. En représailles, semble-t-il, trois Libyens « officiels » avaient égale-ment été tués en Italie an début des

l'Italie, pays où les exilés libyens sont assez nombreux, qui a été le théâtre du plus grand nombre de ces

attentats : il y a en an moins six vic-

times en 1980 et 1981. La plupart étaient des commerçants, mais un ancien président de la cour des

comptes, Mohammed Youssef

znnées 80. En 1986, Rome avait relaché trois terroristes libyens, en échange de deux techniciens originaires de la péniusule détenns par Tripoli.

JEAN-PIERRE CLERC.

. • ESPAGNE : ajournement des négociations sur les bases améri-caines. — La sixième série de négociations sur l'avenir des bases améiiceines en Espagne (le Monde du 26 juin) s'est achevée le vendredi 26 juin à Madrid une fois de plus sans résultat. Les deux pays ont toutefois décide de continuer à chercher une solution « comme alliés et amis ». La sunion, qui avait commencé jeudi, s'est déroulée, selon une source espagnole, « dans une ambiance très courtoise, mais rien n'a bougé ».

Une nouvelle réunion entre Amériprosents ont depuis lors été assas- cains et Espagnois se tiendra en sep- tion dans un esprit con sen différents endroits. C'est tambre prochain à Machid. — (AFP.) dit M. Alia. — (AFP.)

de l'« option double zéro » Le général Rogers a cédé au général Galvin

### le commandement des forces de l'OTAN en Europe

Bruzelles. – Le général améri-cain John R. Galvin a officiellement pris, le vendredi 26 juin, le comman-dement en chef des troupes alliées en Europe, au cours d'une cérémo-nie au quartier général des forces de l'OTAN (SHAPE), près de Bruxelles

Le général Galvin, cinquanto-sept ans, commandant des troupes améri-caines pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southern Command), succède au général Bornard W. Rogers, sociante six ans, com-mandant suprême des troupes alliées (SACEUR) pendant plus de huit ans, ce qui constitue un record de longévité à ce poste.

An cours d'une conférence de presse d'adieu, le général Rogers a réaffirmé son hostilité à l'accord projeté entre Washington et Moscou sur les euromissiles, accord qui, selon lui, « réduira la crédibilité » des forces alliées et pourrait aider l'URSS à atteindre son objectif de neutralisation de l'Europe occiden-tale « par l'intimidation et le chantage, sant devoir employer la

force ... L'ancien commandant en chef allié a vivement critiqué la politique du gouvernement américain en affirdouble zero » poserait la double question de savoir quel sera le risque et qui devra l'encourix. « Le risque en élevé, et le risque sera encouru par l'Europe, non par les Etats-Unis », a dit le général Rogera. — (AFP.)

#### Les promus du plénum

### Alexandre Iakovlev: l'idéologue du «gorbatchevisme»

A soixante-quatre ans. l'homme n'est plus tout jeune, sans déparer pour autant une direction dont, on l'oublie trop souvent, M. Gorbatchev reste encore le benjamin. Mais il s'identifie plus que d'autres avec le gorbatchevisme et au «nou-velle pensée», au point d'en devenir l'idéologue attitré, plus représentatif en tout cas qu'un Ligatchev. le numéro 2 du parti qu'il vient talonner sur ses terres.

Né en 1923, Alexandre lakovlev a commencé sa carrière comme fonctionnaire du parti dans la région de laroslavi, puis, à la mort de Staline, dans l'appareil du comité central à Moscou. Après le 20° congrès de 1956, il va poursuivre ses études à l'Acedémie des sciences sociales. Cet établissement s'entrouvre alors sur l'extérieur, et le jeune lakovlev sera l'un des premiers bénéficiaires des bourses qu'il distribue pour l'étranger : il passe un an, en 1959, à l'université Columbia de New-York On le retrouve ensuite dans

les services de l'agit-prop du parti. Il est même chef de fait de ce département entre 1970 et 1973, date à laquelle il comme l'impair de prendre position, dans un article fleuve de la Gezette littéraire, contre les excès des « russistes » et autres alavophiles qui, sous couvert de cultiver le passé, versent dans le chauvinisme. Sur ordre, dit-on, de Mikhail Souslov, l'inamovible dictateur de l'idéologia à l'époque, Alexandre lakoviev est axilé comme ambassadeur au Canada. Il y restera dix ens, jusqu'à ce qu'une délégation du Soviet

sans doute des idées sur ce qui se passe à Moscou et sur ce qu'il que Brejney est mort.

Le chaf de catte délégation n'était autre que Mikhail Gorbatchev, at c'est à ce demier, alors lisutenant d'Andropov, qu'Alexandre lakoviev doit son retour à Moscou, D'abord nommé la tête de l'institut de l'économie mondiale et des relations internationales, l'important IMENO, il retrouve la direction du service de la propagande du comité central en août 1985. Un an plus tard, il accède au rang de secrétaire du parti et cède la direction de ce département, tout en en conservant la supervision. En janvier dernier, M. Yakovlev avait été élu membre suppléant du bureau politique, il est aussi membre corres pondant de l'académie des

Chantre de la Glasnost, M. lakovlev n'hésita pas à invite chacun à « apprendre à vivre et à travelller dans les conditions de la démocratie », à « remplir l'atmosphère de l'oxygène de l'ouverture et de la transparence ». Ce qui ne l'empêche pes de demander qu'il soit fait « bon usage » de catte liberté, de récuser les idées et la culture « décadentes » de l'Occident, enfin de pour se faire perdonner ses deux séjours outre-Atlantique nt anti-américain.

## Nikolaï Sliounkov: le tuteur de la réforme

Comme la plupart des mem-bres de l'équipe dirigeante actuelle, Nikolaï Sliounkov ast un e promu d'Andropov », en ce sens que son entrée en scène date du premier successeur de Brejnev, en janvier 1983. A ce moment, en effet, il crée la surprise en prenant la direction du parti en Blélorussie, alors qu'il n'a été jusque-là qu'un des obsdu comité d'Etat au plan (Gosplan), et qu'il ne siège même pas au comité central du perti (il n'y sera élu que trois ans plus tard, au demier congrès).

Mais cette promotion n'est qu'un retour sur un terrain familier. Biélorusse de nationalité, né dans la région de Gomel en 1929, Nikolai Sliounkov a dirigé plusieurs usines de Biélorussie, notamment l'importante fabrique de tracteurs de Minsk de 1965 à 1972. Il entre à cette date dans l'apparell du parti en devenant premier secrétaire du comité de la ville de Minsk, mais sa carrière prend un toumant deux ans plus tard, lorsqu'il est versé dans la machine du Gosplan, où il est resté pendant neuf ans

Cette triple expérience de chef d'entreprise, de planificateur et d'homma de parti est sans doute ce qui a qualifié Nikolaï Sliounkov pour prendre la tête, en janvier dernier, du service économique du comité central, un départe ment créé il y a cinq ens pour contrôler - et réformer - les mécanismes de gestion. Qu'il garde ou non la direction

de ce département, on peut

s'attendre que M. Sliourikov aura la haute main sur la mise en couvre de la réforme économique Gorbatchev. Sa promotion au rang de membre titulaire du bureau politique lui donnera l'autorité nécessaire; elle est aussi le signe que le parti et son secrétariet s'occuperont très activement de toute l'économie, au moins autant que le gouvernement - dont les représentants au bureau politique sont maintenant réduits à la portion congrue - et plus que le Gosplan, dont le chef vient de recevoir une volée de bois vert de M. Gorbatchev.

## Viktor Nikonov: le spécialiste de l'agriculture

autres promus de ce plénum, M, Nikonov n'est pas un météore distingué par un avancement multiple et rapide depuis l's ère Gorbatchev », mais un ancien spécialiste de l'agriculture, déjà présent depuis des décennies à un échelon moyen dans le système brejnévien. Il était ainsi membre suppléant du comité central des 1971 et membre n'est le cas ni de M. lakovlev ni de M. Sliounkov, tout aussi âgés mais plus « nouveaux ».

Né en 1929, Russe de nationalité, diplômé de l'Institut agricole de Rostov-sur-le-Don, Viktor Nikonov a travallé une bonne dizaine d'années dans l'agriculture de la région de Krasnolarsk, en Sibérie, celle de Tchernenko. Après avoir passé quelques mois dans l'appareil du comité central du parti, en 1960 et 1961, il est envoyé dans la République autonome de Tatarie, où il sera second secrétaire pendant six ans, puis dans la région voicine des Maris, qu'il va diriger pen-

A la différence des deux dant douze ans, de 1967 à 1979.

> Sans doute a-1-il été remarqué par M. Gorbatchev, qui vient de devenir secrétaire du parti cherné de l'agriculture. Car, à partir de 1979, Viktor Nikonov ve prendre des fonctions nouvelles à Mos-cou : d'abord vice-ministre de nisme qui répartit les machin agricoles, puis, à partir de 1983, ministre de l'agriculture de la République russe. En avril 1985, M. Gorbatchev, devenu chef du parti, le fait rentrer au secrétariat pour prendre la responsabilité de l'agriculture. Mais il restait iusqu'à ces derniers jours un secrétaire junior. Le voici maintenant l'un des « supersecré-

Il resta à voir s'il restera confiné à l'agriculture ou si ses attributions ne vont pas être élargies. Après tout, il y a moins de huit ens, un certain Mikhall Gorbatchev se trouvait exactement dans la même position que lui aujourd'hui...

4 Le Monde Dimanche 28-Lundi 29 juin 1987 .

**Amériques** 

BRÉSIL: après les manifestations contre le président Sarney

Le gouvernement prépare de sévères mesures

pour maintenir l'ordre

présidentiel de Planalto, le vendredi 26 juin, après les incidents survenus

desquels des manifestants ont jeté

des pierres contre le chef de l'Etat,

teurs et brisant des vitres du minibus qui l'avait transporté vers

« Il s'agit d'un attentat », a dit le porte-parole de la présidence. Le mot n'a pas été choisi au hasard et

assurer le maintien de l'ordre, objet

d'une réunion entre M. Sarney et les

six ministres militaires de son gou-

vernement. « C'est beaucoup plus

grave que les incidents de novembre

dernier à Brasilia », dit-on dans

l'entourage présidentiel, où l'on avait déjà eu du mal à assimiler les

incendies et les pillages qui avaient

suivi une manifestation organisée dans la capitale contre les hausses

de prix, décidées quelques jours après les élections législatives du

M. Sarney a, en effet, passé un

très mauvais quart d'heure jeudi soir : un millier de manifestants l'ont

conspué alors qu'il sortalt du musée

du Paço Imperial en compagnie du ministre de la culture, M. Celso Fur-

tado, qui n'a pas échappé aux huées. « Sarney dehors ! ». « Elections

directes dès maintenant l », criaient

les militants de plusieurs syndicats d'extrême gauche, ainsi que des étu-

diants et des partisans de l'ancien

gouverneur Leonel Brizola, diri-

geant d'une formation populiste, le PDT (Parti démocratique travail-

Le président était tendu, très

pâle. Il avait déjà été sifflé après

une cérémonie à l'Académie des let-

tres brésiliennes, et c'est entouré d'un cordon de policiers qu'il s'était

engouffré dans le minibus qui l'avait

amené au Paço Imperial. Ce même

minibus l'a conduit à l'aéroport sous

une grêle de pierres. Un manifestant

a brisé à coups de marteau la vitre près de laquelle le président était

ssis. Le secrétaire particulier de

M. Sarney, qui est aussi son gendre, M. Jorge Murad, ainsi que le direc-

teur de la radio d'Etat out été légè-

Le président est revenu à Brasilia

élections directes - se rapporte à

Ayant servi plus de quinze ans à la Cour suprême, le juge Powell, octogénaire en mauvaise santé, a annoncé, le vendredi 26 juin, qu'il abandonnait ses fonctions. Sa démission offre au président Reagan l'occasion d'orienter définitivement à droite la plus haute instance judicipie du pour

Le juge Powell jouait, en effet, un

rôle très important, dans la mesure où son vote était décisif. Il faisait

pencher la balance dans les grandes décisions de la Cour, divisée entre

WASHINGTON

correspondance

15 novembre 1986.

de sévères mesures pour

visiter une exposition.

veille à Rio-de-Janeiro, au cours

sant plusieurs de ses collabora-

gouverneur de Rio, ainsi que par le Parti des travailleurs et une fraction

importante du parti au pouvoir, en faveur de la réduction à quatre ans du mandat de M. Sarney et de

l'élection de son successeur l'an pro-

chain, laquelle se ferait au suffrage universel, contrairement au scrutin

indirect qui a servi à désigner l'actuel chef de l'Etat.

Confiscation

salariale »

Groupes organisés ou non.

M. Sarney a pu voir quelle était aujourd'hui son « image » dans une

partie de la population. Celui qui se

présentait il y a peu de temps encore

comme le « président des pauvres ». qui affirmait avoir réalisé avec le

plan Cruzado - la plus grande revo-

lution sociale de l'histoire brési-lienne - est en fait responsable, si

l'on en croit les syndicats et leur département d'études économiques, la DIEESE, de « la plus grande confiscation salariale » effectuée

Le pouvoir d'achat des salariés a

en effet baissé en quelques mois,

dans une proportion variant de 30 %

à 37 % selon les estimations. Le

salaire minimum - qui concerne

17 % des travailleurs – n'a jamais été gussi bas depuis 1950. Il est

actuellement de 1969 cruzados (soit

280 F), ce qui équivant au prix de 2,5 litres de lait par jour.

Les syndicats craignent que le

nouveau plan d'assainissement lancé

le 12 juin dernier n'aggrave une telle

situation. Il suffirait que l'inflation

lépasse les 4 % par mois prévus par

les autorités pendant les trois mois

que durera le blocage des salaires et

des prix. Les dirigeants syndicaux

s'attendent au mieux à un maintien

du statu quo, alors que le ministre

des finances, M. Bresser Peireira,

auteur du plan, promet pour sa part une récupération de 10 % dès le

M. Sarney n'est pas sculement

victime de la situation faite à la

majorité de la population, mais aussi

propos démagogiques, les déclara-tions aussitôt démenties par les faits

et le maquillage pur et simple de la

Les incidents de jeudi soir, qui ont

donné lieu à un échange d'accusa-tions entre l'ancien et l'actuel gou-

verneur de Rio, M. Brizola et

M. Moreira Franco, vont sans doute

contribuer à durcir encore plus la politique gouvernementale dans ce

qu'il est convenu d'appeler le « pro-

CHARLES VANHECKE.

cessus de transition ».

**ETATS-UNIS**: considéré comme un homme du centre

Le juge Powell démissionne

de la Cour suprême

mois prochain.

depuis un demi-siècle.

fait donc les groupes et associations proches de l'administration Reagan, pour qui le président pourra enfin compter sur une Cour suprême docile, partageant sa philosophic La plupart des personnalités citées pour succéder à M. Powell sont d'une bonne orthodoxie républicaine, notamment le juge Robert Bork et le sénateur Hatch. Mais il appartient au Congrès de confirmer es nominations et il apparaît que les democrates, majoritaires au Congrès, ne sont pas disposés à

La démission du juge Powell satis-

accepter un homme trop marqué à droite. Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie, et il serait anormal que M. Reagan, à quelque dixhuit mois de sa retraite, puisse alté-rer durablement l'équilibre de la

HENRI PIERRE.

#### PÉROU

#### Le président Alan Garcia nomme un nouveau premier ministre

Lima (AFP, Reuter). - Le président péruvien Alan Garcia a nommé, le vendredi 26 juin, le sénateur Guillermo Larco Cox comme nouveau premier ministre en rem-placement de M. Luis Alva Castro, qui avait démissionné lundi dernier. Selon un porte-parole de la présidence, M. Larco devait présenter des samedi une liste de personnalités qu'il envisage de nommer dans son gouvernement. Plusieurs ministres devraient être reconduits dans leurs

Avec cette nomination prend fin pour le moment - la crise ministérielle qui a seconé le pays en début de semaine. Fruit de l'affrontement entre l'ancien premier ministre M. Alva Castro et le président Alain Garcia, la « tempête » politique devrait être calmée avec la nouvelle nomination. M. Larco Cox est en effet considéré par les milieux politiques de Lima comme l'un des hommes « les plus sûrs et les plus dévoués - de l'APRA (Alliance populaire révolutionnaire américaine), le parti au pouvoir.

# **Diplomatie**

Avant le conseil européen des 29 et 30 juin

## « Il n'est pas possible de continuer à subventionner les exportations agricoles comme on le fait aujourd'hui »

nous déclare le président du Parlement de Strasbourg

Le climat n'était pas à l'optimisme à la veille du conseil européen qui devait se réunir à Bruxelles, le lundi 29 et le mardi 30 juin. Une sois encore, les dépenses agricoles seront un des dossiers essentiels traités par les chefs d'Etat et de gouverne-ment des Douze. M™ Thatcher est déterminée à exiger une

Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Sir Henry Plumb, président du Parlement européen, n'est pas loin de lui donner raison sur ce point.

BRUXELLES (Communautés européennes) de notre correspondant

ues Delors et Léo Tindemans, que le conseil européen des 29 et 30 juin devrait concentrer ses efforts sur la gaestion de la Communauté à douze un cours des années à venir, et, en particulier, sur son financement, plutôt que d'essayer d'arbitrer le différend agricole ? - Le Parlement européen a clai-

rement pris position en faveur du plan Delors qui propose d'augmenter de manière substantielle les res-sources affectées à la Communauté, de telle manière que son financeblème majeur jusqu'en 1992. No faisons face aujourd'hui à des difficultés budgétaires qu'il est néces-saire de surmonter. Il fant définir de nouvelles règles. Mais on ne peut le faire sans savoir, par exemple, com-ment jouera la solidarité financière au profit des pays les plus pauvres de la Communauté, ou encore sans fandrait que les chefs d'Etat et de gouvernement parviennent à s'entendre, mardi prochain, sur quelques pourront d'autant moins ignorer le dossier agricole que celui-ci est intimement lié au problème financier. Les dépenses agricoles représentent en gros les deux tiers du budget

- En matière agricole, que pen-vent faire les Douze ? Débattre dans le détail du « paquet-prix » ou bien réfléchir sur l'avenir de la politique agricole commune ?

- Ici également leur rôle consiste à donner des orientations politiques. La grande majorité des citoyens en

Le Sénat américain

demande la démission

de l'« homme fort »

du Panama

Washington (AFP, Reuter).

Le Sénat américain a approuvé, le vendredi 26 juin, une résolution

demandant la démission du chef des

forces armées panaméennes, et «homme fort» du pays, le général Manuel Antonio Noriega, jusqu'aux conclusions d'une enquête « objec-

tive » menée sur ses activités pas-sées. Par 84 voix pour et 2 contre, le Sénat demande, en outre, an gouver-nement panaméen le rétablissement

des garanties constitutionnelles, l'établissement d'une « authenti-

que » autorité civile, des explica-tions publiques sur les accusations lancées contre certaines autorités

des forces de défense panaméennes,

le respect des droits de l'homme et

Le sénateur démocrate Edward

Kennedy a appelé ses collègues à se

prononcer en faveur de la résolution en déclarant : « Aujourd'hui, après avoir défilé et manifesté dans la

rue, après avoir risqué sa vie pour sa liberté, le peuple panaméen

attend que le peuple américain

s'exprime, nous ne devons pas les

Cette résolution et une autre de

même nature, votée jeudi par la

commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a

été adoptée à la suite des marifesta-

tions violentes survenues récemment

à Panama (le Monde du 19 juin).

C'est l'un des membres des sorces

armées, le colonel Herrera Diaz, qui

avait déclenché le monvement en

accusant notamment le général

Noriega d'avoir ordonné l'assassinat

de l'ancien président de la Républi-

que, Omar Torrijos, et d'avoir été mélé à une fraude électorale. A la

suite des manifestations, le gonver-nement avait décrété l'état

des libertés civiles

décevoir. »

Europe est convaincue qu'il faut apporter des changements profonds à la PAC. Telle qu'elle est aujourd'hui, avec des excédents, avec ses montants compensatoires monétaires (MCM), avec les pro-blèmes particuliers des pays du Sud, sa taxe sur les huiles, elle est devenue tout à fait incontrôlable. La réforme menée depuis 1984 ne suffit pas. Les baisses de prix qui out été pratiquées ne permettent pas d'aboutir, comme on le croyait. à une diminution de la production. Je suis partisan d'une réforme radicale, qui serait favorable à la fois aux pro-ducteurs et aux consommateurs. Pour ramener la production au niveau de la demande il faut, soit contingenter, soit geler les terres. Les prix ne devraient être garantis que dans les limites d'un volume de production correspondant aux besoins de la CEE. Il n'est pas possi-ble de continuer à subventionner les exportations comme on le fait aujourd'hui. Le coût est beaucoup

 Les chefs d'Etat et de gouver-ement vont probablement devoir se arer une taxe sur les builes végées produites on com la CEE. Quatre Etats membe savoir la Grande-Bretagne, les Pays-Bes, la RFA et le Danes sont opposés à la taxe. Quelle est votre opinion ?

 Le Parlement européen s'est prononcé pour le projet de taxe présenté per la Commission. A la dernière réunion ministérielle de Luxembourg, M. Frans Andriessen, le vice-président de la commission chargée des affaires agricoles, a modifié de façon notable sa proposition en assurant que des compe tions seraient accordées aux pays tiers fournisseurs d'huiles végétales s'ils devaient subir un préjudice. c'est-à-dire moins vendre à la CEE, du fait de la taxe. Cela n'a pas suffi sont dues à la grande peur qu'inspirent les menaces de représailles des Etats-Unis. Cette affaire est devenue tout à fait émotionnelle. J'ai rencontré récemment des banquiers américains qui étaient tout à fait « remontés » à propos de la taxe. Si la Communauté l'applique, les Américains, soyez-en sûrs, appliqueront à leur tour des mesures de rétorsion. Et on entrera alors dans un pro-cessus de guerre commerciale difficile à maîtriser. On ne peut pas l'ignorer. La taxe, telle qu'elle est proposée par la Commission, produi- Les Douze éprouvent appa-gament hien des difficultés à met-

tre en œuvre l'Acte unique, ce programme de relance qu'ils développement pour la période 1987-1992. Les décisions nécessaires à l'établissement pour 1992 d'un grand marché sans frontières trainent. On a l'impression que le cœur n'y est plus. Est-ce votre

Je trouve tout à fait malhen-

renx, et j'ai en plusieurs fois l'occa-sion de le dire à Londres, que la Grande-Bretagne hésite à donner son seu vert an programme-cadre de recherche. Je suis favorablement pressionné par le travail que fait Communauté en la matière. J'ai bon espoir que ce problème sera réglé avant même que ne débute le ne faudra pas trop attendre avant que la Grande-Bretagne ne décide de participer au mécanisme de participer au mécanisme de change du système monétaire européen (SME). Quant au grand marché, faut-il être si pessimiste? Une bonne quarantaine de directives ont été adoptées au second semestre 1986 durant la présidence britannique. Le Parlement européen, pour sa part, est tout à fait déterminé à aller de l'avant, et il n'est pas le seul. La volonté de créer un grand marché est très récile chez les industriels.

«Si nous y parvenons, comi prévu, fin 1992, nous aurons très vite, dans la foulée, une monnaie commune », m'ent prédit ces der-

– Les Européens semblent s'intéresser de plus en plus à leur sécurité. Voici pen, M. Jacques Delors a saggéré, sans succès, que les chefs d'État et de gouvernement des Dourse, conformé des Dourse, conformé des des conformés de la conformé de des Douze, conformén prévoit l'Acte anique pour renforcer la coopération politique, consacrent un sommet à ce thème. Etes-rons

 J'appuie Jacques Delors. C'est
là une matière dont le Parlement
européen devra traiter. Le problème est bel et bien là. L'opinion se sent vivement concernée. Lors des élec-tions législatives au Royaume-Uni,

la première place. Mais il faut être clair : ce qui doit être entrepris ne pent l'être qu'en concertation avec l'OTAN. Certainement pas contre ersonne ne veut affaibhr l'OTAN. Il est vrai aussi que, lorsque nous évoquons ces problèmes de sécurité nous devrons prendre en consid

du Parlement est une certitude en raison même des dispositions institutionnelles de l'Acte unique. Le Parement sera désormais plus étroitela Communanté, et en particulier à l'élaboration des décisions qui doi-vent conduire au grand marché sans ponsabilités. Les décisions qui compte, refléter ses avis. C'est pour hui un défi. l'espère qu'an vo des résultats, les citoyens de la Communauté considéreront que leur Parle-

> Propos recuellés per PHILIPPE LEMAITRE.

#### MM. Chirac et Kohl à Reims, le 5 juillet L'Hôtel Matisnon et la chancelle

L'Hôtel Matignon et le chancelle-rie fédérale ont annoncé simultané-ment, vendredi 26 juin, en fin de matinée, que MML Jacques Chirac et Fleimari Kohi se rendront ensem-ble à Reims, le 5 juillet, à l'occasjon du vingt-cinquième anniversaire de la rencontre, dans cette ville, du général de Gaulle et de Komrad Adenner.

MM. Kohl et Chirac iront, ensuite, à Colombey-les-Deux-Egises, où est inhumé le géné-

TURQUE : visite du roi Husin. — Le roi Hussein de Jordanie est arrivé le vendredi 26 juin à Ankara pour une visite officielle de quatre jours en Turquie. Le souversin jordanien, qui est accompagné de son épouse, le reine Nour, a été accueill à se descente de l'avion par le président turc Kenan Evren. Un premier entretien entre les deux chefs d'Etat a eu lieu en fin d'après-midi, après une cérémonie protocoleire au mausolée d'Ataturk dans le

# Washington fait un pas vers la Syrie

les Etats-Unis et la Syrie paraisent vouloir renouer un dialogue, dont les répercussions peuvent être impor-tantes pour tout le Proche-Orient. Pour l'heure, on n'en est encore qu'à l'échange d'amabilités et, peut-être, d'envoyés spéciaux. Ainsi après avoir salué le « rôle important joué par la Syrie dans la sécurité du Liban » et « l'aide [des Syriens] dans les affaires de terrorisme ce qui, dans le tou, est déjà pour le moins nouveau, — le porte-parole de la Maison Blanche a-t-il annoncé, le vendredi 26 juin, qu'an émissaire américain pourrait être prochainement envoyé à Damas.

Le porte-parole, M. Marlin Fitzwater, s'est cependant refusé à confirmer l'information du New York Times, selon legnel cet émissaire serait M. Vernon Walters, l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU et l'homme des missions délicates de la diplomatie américaine.

Sans expliquer les raisons de fond de ce qu'il faut bien appeier un revirement des Etats-Unis à l'égard de Damas, M. Fitzwater a encore déclaré : • Dans certains domaines, nous pensons que des changements suffisants sont intervenus dans l'attitude de la Syrie pour nous faire penser que le dialogue pourrait être fructueux. . Le terrain a été préparé par une lettre adressée il y a quelques semaines par le président Reagan à son homologue syrien, M. Hafez El Assad. Appa-remment, la réponse syrienne a été rapide et, selon M. Fitzwater, « plutot positive ».

Il y a queiques mois encore, la Syrie était dénoncée, à Washington, comme l'un des - principaux parrains » du terrorisme international En octobre dernier, les Etats-Unis rappelaient leur ambassadeur à Damas par solidarité avec la Grande-Bretagne, qui venait de mettre en cause la responsabilité de la Syrie dans une tentative d'attentat à

Après une période de froid relatif, la bombe contre un avion de la compagnie israélienne El Al à l'aéroport londonien d'Heathrow. Sommés de faire à leur tour un geste, les parte-naires européens de la Grande-Bretagne, en traînant les pieds, avaient décidé une série de « sanctions > : suspension des fournitures de matériel militaire à destination de la Syrie et des visites officielles « de haut niveau » à Damas.

Lors du sommet des pays indus trialisés de Venise, M. Reagan se serait efforcé de convaincre M= Thatcher de la nécessité d'une reprise du dialogue avec la Syrie. En vain : à en croire le quotidien britan-nique The Guardian, le premier ministre aurait résisté à toutes les pressions exercées en ce sens aussi bien par Washington que par les partenaires européens de la Grande-

#### Une manière de satisfecit

La démarche américaine intéresse an premier chef les efforts diplomatiques en cours pour relancer des négociations de paix au Proche-Orient. Elle témoigne, appa-remment, d'une volonté des Etats-Unis - et ce scrait très nouveau de ne pas laisser la Syrie en dehors de ce processus. M. Fitzwater l'a dit à demi-mots : - Il y a eu au sein de notre gouvernement une importante réévaluation des façons d'approcher » les problèmes de la recherche de la paix.

Mais le petit pas effectué par Washington en direction de Damas est aussi une manière de satisfecit accordé à la Syrie pour le rôle qu'elle joue au Liban. On a évidemment apprécié à la Maison Blanche les efforts menés par les forces syriennes dans la capitale libanaise pour faire libérer les otages occiden-tant et, notamment, le dernier d'entre eux, le journaliste américain Charles Glass. . .

Le geste américain intervient au moment où la Syrie est en conflit larvé avec l'Iran (dont elle est le seul soutien arabe dans la guerre du Golfe), accusé d'appuyer au Liban les extrémistes chiites du Hezbollah qui seraient derrière les prises

#### La guerre du Golfe Les Etats-Unis envoient le « Missouri »

Le cuirassé américain Missouri, accompagné de deux croiseurs et d'un destroyer lance missiles, appa-reillera fin juillet pour le Golfe, où il sera chargé de ripostér à une éventuelle attaque de missiles iraniens contre des navires battant pavillon américain, ont annoncé, le vendredi 26 juin, des sources proches du Pen-

Le cuirassé aura pour rôle, comme le porte-avions Constellation, de répondre de telle façon que si l'Iran lance un missile Silkworm, e it ne puisse en tirer un deuxième », indique-t-on de mêmes SOURCES.

Pour l'heure, la « guerre des pétroliers » se poursuit à un rythme accéléré. Un bâtiment norvégien, le Mia Margrethe, a été touché ven-dredi au large des côtes du Koweit; quelques heures plus tard, des can-nonières iraniennes attaquaient un super-pétrolier libérien, le Stena Concordia, cette fois an large de l'Arabie saoudite.

Sur le terrain, les Iraniens assurent que leurs offensives Nasr-4 Nasr-5 se poursuivent avec succès dans la région septentrionale du front, aux alentours de la ville frontalière kurde de Sardacht. A Bagdad, on affirme avoir repossé ces offensives. - (AFP, Reuter.)



Le pèlerina

The fair of the same and the er plan promise de The season of th Estate Cresipinates

The court of the c Constitution of the second in the property of the second

The second secon Lic habitation M. de Villers Mos . insupportable

l'attirede du chef de l'Essa 

Saturdania de la compansa de la comp 

The second secon the the blesday Service State State Service Se

# Politique

M. François Mitterrand dans la Nièvre

# Le pèlerinage de Dun-les-Places et la fable de Montsauche

M. François Mitterrand s'est rendu, le vendredi 26 juin, à Montsauche (Nièvre), où il a été conseiller général pendant trente-deux ans (1949-1981), puis, dans le même département, à Dan-les-Places, où il se rend presque chaque aunée afin de commémorer le massacre des hommes du village, le 26 juin 1944, par une colonne de

DUN-LES-PLACES

de notre envoyé spécial.

L'incendie, le pillage, le massa-L'incendie, le pillage, le massa-cre, la guerre sont au cœur de Dun-les-Places. A l'intersection des rues du 11-Novembre-1918, du 26-Juin-1944 et da 19-Mars-1962 (paix en Algérie), sur la place des l'estillés, au pied de l'église, la municipalité a élevé un monument sobre et beau à la mémoire des hommes du village hachés à la mitrailleuse par des sol-dats allemands et des miliciens fran-çais, le 26 juin 1944, seize jours çais, le 26 juin 1944, seize jours après la tuerie d'Oradour-sur-Glane. Quelques jours plus tôt, le maquis Bernard avait tendu une embuscade aux soldats allemands. En représailles, Montsanche et Plachez, deux

bourgs proches, furent brilles, le 25 juin, maison par maison. Le lenmain, tout ce que Dun-les-Places comptait d'hommes - ceux qui n'avaient pas pris le maquis ou qui en étaient revenus – fut rassemblé devant le portail de l'Eglise et fusillé, y compris le maire, le curé, l'institu teur. Puis les soldats pillèrent, incendièrent et, le 28 juin à midi, se retirèrent en jouant de l'har-monica et de l'accordéon.

C'est là, le dos à l'église, devant une statue sans prétention - un homme de granit, poing sur le cœur, visage levé au ciel, – que M. Mitter-rand se recueille chaque année à la même date, sauf exception, depuis qu'il a été élu député de la Nièvre pour la première fois, en 1946. Le vendredi 26 juin 1987, comme chaque année, on a écouté le Chant des partisans - - Il est des pays où les gens au creux des lits font des rèves - puis on est momé, en cortège, musique en tête, vers le cime-tière, par un chemin étroit. Comme souvent, il faisait froid, gris, pluvieux. Comme chaque fois, en haut à droite, au flanc de la colline, les écoliers sont passés devant les tombes, conduits par leur institutrice. Naguère, devant chaque stèle,

ils murmuraient le nom de chacun

des fusillés. Cette fois, ils ont seulement regardé trente plaques de gra-nit. Il n'y a plus que vingt-six «enfants des écoles» à Dun-les-Places, répartis en deux classes. Pour sanver l'école, gonfler les effec-tifs, on les prend des la maternelle,

et ceux-là ne savent pas lire. Puis l'on dégringole le chemin en sens inverse, toujours musique en tête, jusqu'à la mairie. M. Mitter-rand salue Pierre, Paul et Jacques, évoque les souvenirs douloureux et, devant «Pierrot», le gardien de l'étang qu'il possède à Plachez et que les braconniers les pillent sans vergogne, formule quelque plaisan-terie balieutique et rituelle.

#### Oubliées les querelles!

Il ne fait pas de discours. En revanche, il en avait prononcé un, une heure plus tôt, à Montsauch dont il a été élu an conseil général de la Nièvre de 1949 à 1981. La première fois qu'il y est venn. Montsau-che n'était qu'un « champ de ruines». Il y a logé, à l'occasion, dans « des baraquements assez peu commodes». Il se souvient que « chacun a mis la main à la pâte » afin de reconstruire le bourg en enfouissant au fond de sa poche ses

opinions politiques. Il se sonvient aussi d'avoir pris la tête d'une sorte de «jacquerie» afin de faire plier le gouvernement, l'autorité centrale » qui prétendait imposer à Montsauche une carte scolaire impossible : - Oubliées les querelles, les rivalités politiques! Tout le monde y est allé. On a gagné! On a fait reculer le gouvernement et l'administration. Il se souvient enfin de quelques égoïsmes anachro-niques, de ce « maire du coin » qui avait installé l'électricité dans son château mais pas dans sa commune. Les administrés s'éclairaient à la ampe à acétylène.

Bref, l'occasion était belle d'une eçon de choses. Montsauche fut son canton et la France est aujourd'hui le canton du président de la Répu-blique : « Le Morvan était un pays buque: «Le Morvan était un pays abandonné, mais qui ne s'abandon-nait pas. (...) Lorsqu'il y a l'incen-die, la guerre, l'abandon de l'État, on se retrouve. (...) Lorsqu'on s'accroche au terrain, il n'y a pas de distinction politique préétablie, on s'associe pour gêrer. (...) Et puis le temps passe. Les uns remplacent les autres, et finalement on ne perd pas autres, et finalement on ne perd pas au change. (...) On passera la main. Nous aurons assuré notre temps, »

JEAN-YVES LHOMEAU,

Le débat politique avant la campagne électorale

## Caprices français

(Suite de la première page, j Depuis la crise, les Français métamorphosent leurs princes en houcs-émissaires, sans distinction de couleur on de mérite, et se servent des élections comme d'une

"特施"。

4. 经建设

regarding to a reggi

Acres de Laboration de

Land to the second

14 A 15 A 15 A 15 A

Cet incivisme frivole et capricieux, ce comportement immature n'est pes seulement le fait de ceux qui ne s'inscrivent même pas sur les listes électorales ou de ceux qui s'abstiennent de voter, il contribue, aussi, à expliquer le succès délétère des thèmes sommaires et grossiers d'un Jean-Marie Le Pen. Entre indifférence, désespérance et imprécation, le tempérament protestataire finit, toutes catégories confondues, par imprégner plus du tiers des Fran-çais : un cinquième ne vote pas, un cinquième donne son bulletin aux formations extrémistes. Si le PC décline, le Front national s'enracine.

On prétend les Hexagonaux cartésiens mais devant le chômage et l'insécurité ils accordent prime sur prime aux sentimentsles plus irrationnels et les plus ins-. tinctifs, les plus primaires et les plus bornés. Comme de surcroît. ils adhèrent moins que partout ailleurs (dans les démocraties développées) aux partis et aux syndicats, ce ne sont décidément pas des citoyens exemplaires. On met parfois à leur crédit, les grandes manifestations populaires qui, à propos de l'école, tantôt publique tantôt privée, ou parce qu'il est question de réformer l'université, jettent lycéens, étudiants ou adultes dans la rue par centaines de milliers. On souligne rarement qu'il s'agit toujours là de réactions furieuses, de rejets et de blâmes. On manifeste comme on vote, beaucoup plus contre que pour, par indignation davantage que par espoir, a fortiori par soutien.

Les hommes politiques portent sux-aussi largement leur part de

> La cohabitation M. de Villiers

juge «insupportable» **Pattitude** du chef de l'Etat

Dans une interview au Figuro-Magazine, publice le samedi 27 juin, M. Philippe de Villiers, qui quitté ses fonctions de secrétaire d'Etai à la communication pour siéger à l'Assemblée nationale comme député de la Vendée, juge la cohabitation comme « un système per-

Il précise : « Quand on est obligé u precise : « Quana on est ootige d'attendre pour quelque nomination que ce son le bianc-seing du prési-dent de la République, que l'on subit des critiques dont certaines sont plus que blessantes, humiliantes - je ne parle pas des remarques désagréables qui sont monnaie courante - on se dis que la Constitution n'est pas appliquée. >

M. de Villiers ajoute : « L'immixtion permanente et subtile dans le domaine gouvernemental d'un président de la République qui intervient d'une manière partisane est

responsabilité dans le spectacle de sage, mais le souverain le plus cette société politique malade. capable. A cette aune-là, le Durant les sessions, chaque mer-credi après-midi, les députés donconsensus finit par étouffer toute alternative. Les figurants peuvent formuler des idées fausses, les nent d'eux-mêmes sur FR 3, à la télévision, une image masochiste que l'on jurerait faite pour entrefavoris se contentent de présenter leur meilleur profil. tenir les préjugés anti-

L'expérimentation de la cohabitation après la découverte de l'alternance a maintes fois été préparlementaires. Pire : les principaux candidats à l'élection sentée comme l'aboutissement de présidentielle, c'est-à-dire en théola Ve République, comme le signe rie, les meilleurs, pratiquent avec d'une grande sagesse, comme application la méthode de la l'indication d'une nouvelle matucourse d'attente. Pour rien au rité. Peut-être s'agit-il là d'une monde, ils ne voudraient se déclainterpretation trop optimiste pour rer et devoir mener campagne. Ils ne pas dire trop candide. Les Français forment un peuple aussi présèrent attendre le plus tard possible, rêvent à voix haute d'une compétition de six semaines et privent ainsi les Français du débat

légitimiste que rebelle au nouvoir. labouré de contradictions, difficilement gouvernable. La crise n'arrange rien en ressuscitant les vieilles peurs. Les citoyens sont ici alternativement passifs on excédés. Voici que maintenant les prétendants à la couronne recherchent des blancs-seings, sans prendre garde qu'ils favorisent ainsi une mutation à l'italienne, la société civile évoluant selon ses propres lois en ignorant de plus en plus les rites désuets de la société politique.

ALAIN DUHAMEL

#### Au Sénat

#### Unanimité pour approuver le dépistage anonyme et gratuit du SIDA

le jeudi 25 juin, le projet de loi por-tant règlement définitif du budget de 1984 et celui relatif au budget de 1985. Seuls les socialistes et dix sénateurs de la Gauche démocratique, radicaux de gauche pour la plu-part ont approuvé ces deux textes. Comme leurs collègues députés, les sénateurs communistes se sont abs-tenus sur le budget 1984 et ont voté contre celui de l'amée suivante.

An sein de la majorité, contraire-ment à ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, l'UDF n'a manifesté aucun désir d'approuver ces textes. Le rapporteur général de la commission des finances, M. Magrice Blin (Un. cent., Ardennes), a indiqué qu'il « ne sau-rait recommander l'adoption » de ces textes... ce qui s'est traduit par une abstention généralisée.

Le Sénat a également poursuivi l'examen du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social. Dans la discussion du titre premier consacré à la protection sociale, il a notamment adopté un article addi-tionnel, à la demande de M. Bouvier (Un. cent., Hante-Savoie), qui tend à permettre l'affiliation des bûcherons au régime de la mutualité sociale agricole dès lors qu'ils justi-fient 1 200 heures de travail dans l'amée. A la demande du gouverne-ment, un autre article additionnel a été également approuvé pour com-bler un vide juridique né de l'abrogation des ordonnances de 1945 sur a concurrence et les prix, afin que la fixation des prix et prestations de services remboursés par la Sécurité sociale puisse se faire par arrêté.

Puis, à la demande de la commission, le Sénat a commencé l'examen du titre... IV du projet qui touche au travail et à l'emploi. A la demande de M. Chérioux (RPR, Paris), les dispositions rendent illégales les clauses de conventions on d'accords collectifs de travail imposant un départ obligatoire à la retraite e fixant le versement d'une indemnité à l'occasion du départ en retraite de tout salarié, seront applicables à toutes les branches et entreprises, qu'elles soient couvertes par le régime général ou un régime parti-

son sevoir ; le colon favorisait le

€ dans tout l'empire, la proportion de 90 % d'illettrés est approchée

ou dépassée », qu'au terme de la

colonisation « l'espérance de vie

dans les territoires soumis à la domination française est parmi les

plus basses du monde », que le

réseau des transport est infini-

ment inférieur à ce que fit le

Royaume-Uni dans son propre

empire, que les conditions de vie

des peuples colonisés étalent sou-

vent effroyables, « la tare essen-tielle du système étant, dit-il, la négation de l'identité nationale ».

ral du Club de l'Horloge, verrait

dans ce procès le symptôme de « cette névrose de culpabilité qui

menace l'Occident, et plus parti-

culièrement l'Europe, d'une

dépression nerveuse collective a

Il disonostiquerait aussi l'effet de

l'action psychologique de

l'URSSS et de ses proches pour

obtenir le « désamement moral » de l'Occident. Le mel, ajoute-t-il,

a aussi ses racines à l'intérieur du

corps malade : « Las idéovirus ne

Michel Lerdy, secrétaire géné-

Alein Ruscio note, lui, que,

trávali... »

Le Sénat a adopté définitivement, culier. Le gouvernement a fait approuver, par sa seule majorité, le principe de la prolongation jusqu'au 30 juin 1988, de l'exonération à 100 % des charges sociales dues par l'employeur embauchant un jeune par un contrat de qualification.

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de l'emploi, introduit également un nouvel article dans son projet afin de maintenir le rythme annuel de 500 à 600 000 contrats de formation pour les jeunes. A cette fin, il propose notamment d'augmenter de 1,1 % à 1,2 % la contribution des employeurs pour la formation pro-

En séance de nuit, le Sénat est revenu au titre... Il du projet qui concerne la santé. A cette occasion une unanimité, d'autant plus belle qu'elle est rare, s'est manifesté, pour approuver le dépistage anonyme et atuit du SIDA.

M= Michèle Barzach, ministre de la santé et de la famille, précise que les centres de dépistage et de soins, dont la création a été confir mée en conseil des ministres du 24 juin, seront au nombre de cinq à Paris et de un dans chacune des villes suivantes : Lille, Bordeaux, Marseille, Tours, Strasbourg et

Alors que M. Sérusciat (PS, Rhône) voulait allonger la liste, l Sénat avec l'accord du gouverne-ment a supprimé l'article introduit à l'Assemblée nationale pour préciser les compétences des établi de transfusion sanguine. A la demande de M. Huriet (Un. cont., Meurthe-et-Moselie), rapporteur de la commission des affaires sociales l'aggravation des peines encourues pour l'exercice illégal de la profession de médecin on de chirurgiendentiste a été étendue à la profes

ANNE CHAUSSEBOURG.

#### Le financement de la Sécurité sociale **Dasse sans accroc**

Double « ouf ! » de soulagement pour le gouvernement! L'accident », la semaine précédente, dans les opérations de vote des députés, a été réparé : le projet de loi relatif au financement de la Sécurité sociale, repoussé par 284 voix contre 283 au Palais-Bourbon, a été adopté sans surprise par la confortable majorité (228 voix contre 84) dont dispose le gouvernement au palais du Luxem-bourg. Quant au deuxième motif de satisfaction, il réside dans la façon dont s'est déroulé l'examen du texte, car la crainte était forte de l'utilisation de l'accroc de l'Assemblée, par la ganche.

groupe socialiste à l'Assemblée nationale, n'avait-il pas tenu des propos menaçants? La majorité sénatoriale en avait tiré argument pour mettre en garde contre toute manœuvre d'obstruction. Toutefois, elle convensit – en privé – qu'un projet ne comprenant que quatre articles et ne laissant guère de prise à une multiplicité d'amende sous poine de les voir passibles du conneret de l'article 40 de la Constitution (qui interdit aux parlemen-taires de diminuer les ressources publiques ou d'aggraver les charges publiques) ne donnait guère de prise aux techniques habituelles de ralen-

Seuls les communistes ont eu recours à l'arsenal classique : motion d'irrecevabilité et question préalable (même pas de demande de renyoi en commission), amendement de suppression pure et simple d'articles\_ le tout défendu sans succès,

Les sénateurs communistes ont beaucoup usé de l'argument selon lequel ils étaient en face d'une « absence » de projet puisque l'Assemblée nationale ne l'avait pas

Querelle sémantique et constitutionnelle: que signifie texte voté?
Pour M. Charles Lederman (PCF, Val-de-Marne), cela veut dire texte adopté; pour la majorité et M. Lucien Nenwirth (RPR, Loire), cela implique texte sur lequel il y a eu vote, qu'il soit d'approbation ou de rejet.

Le texte qui prévoit un prélèvement exceptionnel et temporaire de 1% sur les revenus du capital, une baisse de la TVA sur les médica-ments (article voté à l'unanimité), le relèvement de 0,2 % de la cotisa-tion vieillesse des fonctionnaires sera examiné en commission mixte paritaire dont les conclusions devrout être soumises à l'Assemblée nationale puis au Sénat... avec l'espoir. pour le gouvernement, qu'aucun incident n'empêchera le bouclage de ce dossier avant la clôture de la session ordinaire, mardi 30 juin.

## LIVRES POLITIQUES, par André Laurens

L n'y a plus de colonies, mais le débet sur la colonisation continue. Il retrouve même un regain d'intérêt avec la publication de récits, de témoignages, de travaux historiques, d'essais, qui tantent de forcer l'enfermement idéologique dans lequei cette question a été longtemps tenue, lorsqu'elle n'était pas prudemmant tue. Cependant, l'idéologie ne meurt jamais, et, pour les besoins de ses causes, elle reconstruit toujours le passé

C'est ainsi que deux visions de la question coloniale s'opposent dans des ouvreges aux titres éloquents : la Décolonisation tragique, d'un côté, et l'Occident sans viexes, de l'autre. Le premier est l'œuvre d'Alain Ruscio, spécialiste de l'Indochine contemporaine, qui élargit son champ d'imérêt pour écrire une histoire de la décolonisation de l'axempire français, de 1945 à 1962. Le second réunit les communications - une vingtaine - présentées au colloque organisé en mai 1986 per le Club de l'Horloge. L'un procède de l'analyse communiste de cette période, avec ce que cela comporte de critiques pour certaines prises de position du PCF, l'autre illustre les travaux de ce courant de la droite qui entend affirmer, contre toutes les formes de socialisme, la modernité des valeurs libérales et natio-

Alain Ruscio raconte comment les peuples d'Indochine, d'Afrique du Nord et d'Afrique noire devinrent, après avoir vécu sous la tutelle de la France, indépendants. Pour lui, nul doute que la décolonisation fut, d'abord, l'œuvre de ces peuples euxmêmes dans le cadre d'un mouvement mondial d'émancipation pour des raisons différentes des deux orandes puissances de l'après-guerre, l'URSS et les Etats-Unis. Si l'opinion française a ioué un rôle dans l'affaire, ce fut à la suite d'une lente et longue évolution à laquelle le PCF ne fut pas étrangère. Quelques hommes politiques, Pierre Mendès France pour l'Indochine et le Tunisie, Edgar Faure et Antoine Pinay pour le Maroc. François Mitterrand et Gaston Defferre pour l'Afrique noire, le général de Gaulle pour l'Algérie, se distinguèrent parce qu'ils surent « s'incliner devant l'évidence ». L'auteur relativise,

notamment, la portée du célèbre

discours de Brazzaville prononcé en 1944 par de Gaulle. « La vérité est simple, écrit-il. La perspective proposée à Brazzaville était aux antipodes de la libération coloniale (...). Brazzaville fut le première expression d'un réformisme colonial prudent, mais réel, qui devait peu à peu percer dans les années 50. »

La décolonisation fut donc « une conquête, non un octroi », et tragique, c'est parce qu'elle s'accomplit souvent au prix du sang, contre l'aveuglement politique de la métropole, à quelques

Deux réponses à la question coloniale

exceptions près, en allant d'une occasion manquée à une autre. Alain Ruscio évalue à un million, au minimum, le nombre des morts qu'elle fit dans les peuples excolonisés, sans compter les autres plaies de la guerre. Il rappelle que la métropole perdit 20 000 morts en Indochine et 25 000 en Algérie, et il estime aujourd'hui, est, pour partie, une équelle de ces conflits.

L'auteur conteste que l'œuvre colonisatrice, pour ne pas dire civilisatrice, de la France ait été aussi positive que l'a prétendu una certaine imagerie. Celle que propose, per exemple. Bernard Lugan au colloque du Club de l'Horloge à propos du « vrai bilan de la colonisation en Afrique ». Il paix ; la médacin soignait les corps; l'instituteur transmettait

peuvent frapper qu'un terrain fra-gile. Ces racines s'inscrivent au plus profond de nos traditions : le mythe du « bon sauvage » de Montaigne à Claude Lévi-Strauss, en passant par les Lettres édi-fiantes des jésuites, nourit depuis longtemps le bovarysme euro-péen... Nous avons affeire à un véritable SIDA de l'esprit... » « il est temps, affirme Michel

Laroy, de redécouvrir quelques vérités élémentaires, de réhabiliter notre histoire travestie. Il est temps de se demander si, par hasard, la liberté et la prospérité ne sont pas indissolublement liées ; si ce n'est pas l'honneur de l'Occident d'avoir inventé, à la fois, la démocratie et l'économie de marché ; si le sort de l'Afrique n'aurait cas été pire sans l'aventure coloniale des puissances européennes ; si notre culture n'est pas grosse de valeurs, de découvertes et de techniques qui sont bénéfiques à l'ensemble du monde s.

La question coloniale n'ast pas, on la voit, encore réglée.

La Décolonisation tragique, par Alain Ruscio, Messidor-Editions sociales, 251 pages, 120 f
 L'Occident zans complexes, par Michel Leroy et le Club de l'Horloge, Carrère, 345 p., 73 f

et équivoque Avec cette étrange logique-là.

démocratique le plus important, celui qui doit permettre de

confronter thèmes et propositions

à l'occasion de l'élection-reine,

dans les circonstances les plus

spectaculaires et les plus mobili-

satrices. Six mois de campagne

pédagogique tous les sept ans ne

seraient pourtant pas excessifs. Les prétendants à l'Elysée aiment

mieux qu'on les juge sur leur

bonne mine au tout dernier

ce n'est pas un hasard si à dix mois de l'échéance, les seuls candidats officiellement déclarés au nom d'un parti politique s'appellent André Lajoinie et Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, cette fois-ci, on nous prévient déjà qu'il ne saurait être question de comparer les programmes, de disséquer des plates-formes ou même d'évaluer des projets ou des grands desseins. 1988 s'annonce comme une bataille qui se déroulera en plein brouiliard idéologique, dans l'équivoque politique, dans l'ignorance des alliances, des pouvoirs et des engagements. On deman-dera aux électeurs-manants de bien vouloir désigner le vainqueur parmi les chevaliers qui s'opposerout fugitivement en joutes hiératiques. Sans doute à la teinte du panache ou aux émaux de l'écu... La polémique autour du thème du déclin dont François Mitterrand et Jacques Chirac dénoncent à l'unisson le mythe, la publicité très œcuménique organisée autour du primat de l'horizon européen de 1992 annoncent une réduction drastique de l'éventail des choix. Il ne s'agira plus de sélectionner la politique la plus

Bouquins - Dossiers per milliers

#### Rayonnages Bibliothèques au prix de fabrique

du kit au sur mesure LEROY FABRICANT

équipe votre appartement bureaux, magasine, etc. 25 années d'expérience Une visite s'impose 208, ajenue du Maine, Paris (14\*) 45-40-57-40 - Mª Aléan

### Les policiers auxiliaires seront plus nombreux

L'Assemblée nationale a adopté définitivement, le ven-dredi 26 juin, le projet de loi relatif an service national dans la police nationale. La majorité et le Front national out voté pour ce texte, le PS s'abste-nant et le PCF votant contre.

"La loi du 7 août 1985 ouvrait la possibilité aux appelés de faire leur service national dans la police. Le projet de loi présenté par M. Robert Pandraud, ministre délégué chargé de la sécurité, pré-tise les conditions dans lesquelles les appelés du contingent peuvent accomplir ainsi leur service. Modi-fiant le code du service national, ce texte rapproche le statut de L'appelé-policier auxiliaire de l'appelé qui de la service mili-taire. Le posicier auxiliaire sera soumis à l'obligation de neutralité golitique et syndicale, ainsi qu'à celle de discrétion professionnelle.

En matière de sécurité sociale, d'aide sociale, de réparation des demmages subis pendant le service, le texte étend aux policiers auxile texte étend aux policiers auxi-inires le régime en vigueur pour les appelés qui font leur service militaire. Il prévoit également la possibilité de prolongation du ser-vice pour une période de quatre à douze mois. Le limite maximale des effectifs concernés est fixée à 10 % de l'effectif du personnel actif de la police nationale, soit la perspective d'un recrutement de douze mille policiers auxiliaires.

Le premier ministre, M. Jacques Chirac, a déjà annoncé, jeudi, que l'effectif des appelés du contingent, incorporés dans la police nationale, serait prochainement augmenté pour être porté de milie deux cents à deux mille (le Monde du

Au cours du débat, le rapporteur de la commission de la défense mationale, M. Jean de Brocard (UDF, Haute-Savoie) a affirmé que les leçons tirées de l'expé-

• M. Jospin et la candidature de M. Barre, mais pour quoi faire ? », ≤'est demandé. le vendradi 26 iuin. à Toulouse, M. Lionel Jospin, premier Questions à domicile », de TF 1, consacrée à l'ancien premier minis-tre. « M. Barra, a précisé M. Jospin, rr'a finalement rien qui le distingue de rité actuelle. Je me dis qu'il y a des Français qui doivent se demander de plus en plus : une candidatura de M. Barra, mais pour quoi faire ? Si c'est pour faire la politique de M. Chirac, autent garder M. Chirac. > Eh revenche, M. Laurent Fabius a jugé, vendredi, à France Inter que, e sur le fond, Raymond Barre a eu une critique violente à la fois sur la destion précédente, mais aussi sur la gestion de M. Chirac, avec des

M. Poperen. - Le groupe Converqui regroupe notamment, au sein du grands principes idéologiques. >

rience menée depuis octobre 1986 étaient positives : «Le nombre des candidatures ne cesse de croître. L'insertion des appelés dans la police nationale se fait dans les meilleures conditions. Beaucoup d'entre eux se portent volontaires pour les concours de la police

M. Pandraud a, de son côté, précisé que le service national des appelés s'inscrit dans une politique d'ensemble tendant à renforcer les effectifs de policiers sur la voie publique : « Après sept mois d'expérience, j'ai décidé que les policiers auxiliaires seraient affectés, en priorité, dans les corps

C'est bien ce qui inquiète les élus socialistes, non qu'ils remet-tent en cause un principe dont ils sont à l'origine, mais parce qu'ils estiment que la formation des poli-ciers auxiliaires est insuffisante. C'est ce qu'ont expliqué
MM. Jean-Marie Bockel et Gilbert Bonnemaison, en rappelant
que les appelés qui font leur service dans la gendarmerie bénéficient, eux, de quatre mois de formation initiale et d'une formation
complémentaire par la suite. complémentaire par la suite. « Deux mois de formation pour les policiers auxiliaires, c'est trop peu . a plaidé M. Bockel, en rap-pelant qu'ils étalent dotés d'une arme de service. Le groupe con-muniste a rejeté catégoriquement dénonçant, par la voix de M. François Asensi (Seine-Saint-Denis), «l'atilisation d'appeléspoliciers au rabais, pour des taches de police ». Les députés n'ayant pas modifié le texte du Sénat, la disposition prévoyant la possibilité pour le ministre de l'intérieur de remettre les policiers auxiliaires à la disposition du ministère de la défense est donc supprimée, comme le souhaitaient

PIERRE SERVENT.

PS, des dissidents de l'ex-CERES de M. Jean-Pierre Chevènement, apporte son soutien à M. Jean Poperen, ancien numéro deux du PS, qui veut créer une « nouvelle compo-

. M. Jacques Chirac au rassemblement des rapatriés. -M. Jacques Chirac et cinq membres de son gouvernement, dont deux ministres « pieds-noirs », Mme Barzach et M. Philippe Séguin, devaient être présents à Nice, ce week-end au premier ressemblement piede-noirs.

● RECTIFICATIF. - Une coquille a sitéré le sens d'une réponse donnée par M. Pierre Mesmer, au cours de l'entratien qu'il nous a accordé (le Monde du 27 juin). S'agissant du code de la nationalité, le président du groupe RPR nous disait : « Il faut apporter des modifications à l'ensemble des PS : des renforts pour lois qui réglementent le nationalité et que les corrections soient faites en gences, recherches, initiatives pour fonction de la situation de la France une alternative socialiste (CORIAS), et pas simplement en fonction de

## OFFICIERS MINISTERIELS VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66

Vente sur sussio Pal. Just. NANTERRE (92) Jenes 2 juillet à 14 h. EN 17 LOTS IMMEUBLE à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 19, RUE LOUIS-PHILIPPE BUREAU COMMERCIAL 18 m² cay. M. à px 36 000 ? 2° LOT Bâl Cres-de-ch. g. 3 BUREAUX COMMERC. 50 m² cav. M. à px 70 000 F PLOT APPARIEMENT AVEC CAVE. M. à px 110 600 F

2 pccs, cuis., s. de bains, 55 m² eur. svoc terrasse 10 m² - 1 és. porte ganci
4 LOT

ABBADTPMENT APPA CAUS. M. à px 180 600 F APPARTEMENT avec cave. M. à px 100 000 F 2 poes, cuis., s. de bains, 55 m² eur. - 2º étage porte ganche 3 LOT APPARTEMENT avec cave. M. à px 100 000 F 2 pces, cuis., s. de bains, 55 m² eav. - 3º étage porte ganci & LOT Bål C et A APPARTEMENT avec cave. M. à px 90 600 F 2 pccs, cuis., s. de bains, 55 m² env. - 4º étage porte ganche 7 LOT PAL Ban rez-de-ch. BUREAU COMMERCIAL 63 m² cav. M. i ax 190 000 F BAL B. 1962.

BUREAU COMMERCIAL 43 m² env. M. à ex 140 000 F PLOT PALA - residence. BOUTIQ. COMM. 18 m² cav. et cave. H. a ps 72 000 f BOUTIQUE COMM. 32 m² cay, M. à px 130 000 F IP LOT BUREAU COMMERCIAL 87 m² cuy. M. à px 300 000 l an 1" étage - comprenant 5 poes avec care 12º LOT Bit A BUREAU COMMERCIAL 87 m² cay. M. à px 300 000 F 2º étage — 5 pièces 13 LOT BUREAU COMMERCIAL 87 m² cay. M. à px 300 000 F 3º étage — 5 pièces 14 LOT BUREAU COMMERCIAL 87 m² cay. M. à px 280 000 f 4º étage — 5 pièces 15 LOT BEL A BUREAU COMMERCIAL 50 m² cay. M. à px 150 000 F 5º étage — 3 pièces et 17 LOTS 2 Caves 6 m2 et 11 m2 eav. M. à px 4 000 et 8 600 F S'adr. M. Marcel Wistin avocas, 7 av. de Madrid à Nenilly-s/Seine (92200). M. G. Johanet avocat associé 43, av. Hoche, Paris 8, Tél. 47-66-03-40.

# Communication

Vers l'Europe des téléspectateurs

# L'enjeu du satellite

mant le prix qu'il attache pour la

France dans l'Europe à la réussite

du satellite et la priorité qu'il lui consère. Au-delà de cette affirma-

tion solennelle, l'action des pou-voirs publics doit s'exercer dans

Trois axes

prioritaires

1) Ne pas pénaliser ceux qui,

les premiers, acceptent de courir les risques financiers du satellite

en leur faisant payer un surcoût

pour les frais de diffusion. L'Etat doit donc constater que l'émission

satellite est d'un coût plus élevé

pour les diffuseurs, car le dévelop-

pement du parc de réception sera

En d'autres termes, les systèmes

de satellite n'ont de chance d'exis-

ter que si les coûts de diffusion

par téléspectateur sont compara-bles à ceux des réseaux hertziens.

C'est de qu'ont compris les pou-

voirs publics allemands. Cela

2) Le temps précédant le lan-

cement du satellite n'a été que

très peu utilisé pour résoudre les

innombrables problèmes techni-ques qui requéraient une concet-

tation approfondie entre orga-

nismes officiels et industriels.

Aujourd'hui éncore, de larges

zones d'incertitude demeurent.

Une chaîne cryptée, par exemple,

pourrait ne pas être reçue au

moment des premières émissions

satellite : le problème de la com-

mercialisation des « désembrouil-

leurs» n'a pas trouvé encore de solution. Néanmoins, les chances

de TDF 1 résident dans sa puis-

sance d'émission et dans ses inno-

vations techniques incomparables.

Tirons-en le meilleur parti et ne

banalisons pas dans la précipita-

qui permettra à des téléspecta-

teurs qui bénéficient déjà de six

chaînes d'éprouver la tentation de

s'équiper en antenne et d'y consa-

5000 F! Là aussi, l'Etat doit

seconder les énergies, rassurer les

industriels et sortir le dialogue

reste à négocier en France;

écessairement long et progressif.

trois autres directions :

(Suite de la première page.)

A l'horizon apparaissent déjà des projets d'autant plus menacants que la taille de nos propres engins et leur puissance ne consti-tuent plus à elles seules des protections suffisantes. Grâce aux énormes progrès de la technique (sensibilité des antennes multipliée par cinq en huit ans), les satellites de télécommunications conçus pour des transports de signal de point à point sont désor-mais capables d'être aussi les relais de la télévision directe comme TDF 1. Pour la seule Europe, c'est par dizaines que vont survenir dans les prochaines années ces dangereux concurrents. Deux de nos atouts sont

- Les autennes de réception des satellites lourds sont plus économiques et plus performantes : - Le calendrier perinet de

penser que le premier équipement au sol privilégiera les deux satel-lites leurds. Ce qui est très impor-

Encore faut-il que les programmes qui y seront proposés provoquent en Europe un impérieux désir de les recevoir! Décidé dans la plus grande discrétion en 1979, fabriqué tout aussi confidentiellement depuis, le satellite français est aujourd'hui une réalité. La volonté politique du ponvoir existe donc. Mais il doit l'assumer pleinement. Com-

#### M. Jacques Chirac étudiera me haisse de la TVA pour la presse...

Le premier ministre, M. Jacques Chirac, invité d'honneur de l'assem-blée générale de la Fédération nationale de la presse d'information spé-cialisée (FNPS), le 24 juin, s'est déclaré prêt à étudier la demande par la presse écrite d'une baisse de la TVA et d'une barmonisation des auts. Cesticis soft actuellement de 2,1 % pour les quotidiens, les hebdo-madaires régionanz d'information politique su générale (selon certaines conditions de prix de vente) et les hebdomadaires politiques

et les bebdomadaires politiques nationant; de 4% pour les autres publications qui bénéficient d'un nunéro de commission paritaire.

«Je suis prêt à faire faire les études et les évaluations nécessaires afin d'en apprécier les conséquences, à la fois pour le secteur de la presse mais également pour celui des finances publiques», a indiqué M. Chirac. Il a aussi demandé sus disettents de journaire referent de directeurs de journaux présents de développer les investissements pour faire face, notamment, à l'explosion de la communication par l'image».

#### ...et M. Alain Juppé refuse pour la vidéo

Le ministre du budget, M. Alain Juppé, a refusé que la TVA sur la vidéo soit baissée de 33 % à 7 %. La Chambre syndicale de l'édition audiovisuelle a indiqué, le 24 juin, que cette TVA élevée «représente un handicap pour la création française». En souten qu'à l'étranger le vidéo confiserte une source essenla vidéo représente une source essen-tielle du financement du cinéma, la Chambre syndicale a tenu à préciser qu'« une fiscalité trop forte empêche le marché de redémarrer». Elle réclamait donc une rencontre « avec les plus hautes autorités de l'Etat pour qu'elles saisissent pleinement la nature des enjeux ».

#### M. Claude Durieux préside la commission de la carte des journalistes

La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels vient d'élire son nouveau bureau pour l'exercice allant du 1s' juillet 1987 au 30 juin 1988. Le nouveau président est M. Claude Durieux, secrétaire général du Syndicat natio-nal des journalistes (SNJ), membre du bureau de l'Union nationale des syndicats de journalistes (UNSJ) et ancien redacteur au Monde.

MM. Jean Delbeechi (Syndicat des journalistes français CFDT), Jean-Claude Pauly (FFAPA, Fédération des agences de presse et de l'audio-visuel), sont vice-présidents : MM. Philippe Dominique (SNJ-CGT), Louis-Olivier Lecorre (FNPF, Fédération nationale de la presse française), sont secrétaires generaux et Rene Pinkelstein (FNPF), trésorier.

entreprise-pouvoirs publics de sa semi-langueur actuelle.

3) Troisième axe, et ce n'est pas le plus aisé, il s'agit de convaincre les créateurs et les pro-fessionnels que la richesse de leur talent est la scule arme sur laquelle notre pays pourra dura-blement compter pour la défense et le rayonnement de sa culture. Bien sûr, les conditions économiques internationales de la compé tition doivent pendant un long temps rendre nécessaires des mesures de protection à l'égard des produits étrangers déferlant sur notre continent. Mais appliquer à l'échelle de l'Europe pour un satellite, parce qu'il est fran-çais, des schémas frileusement extrapolés des situations actuelles dans l'Hexagone, c'est ignorer l'ampleur des enjeux et capituler à terme face aux entreprises non européennés. Il faut absoltument faire évoluer les esprits trop accontumés aux protections réglementaires et aux pratiques de limitation contingentaire dont les esseries atteignent déjà dan-gereusement la qualité moyenne de nos produits.

En veut-on une illustration: les organisations syndicales du cinéma prétendent que la fré-quentation en salle à diminué, de 1984 à 1986, du fait de la concurrence des télévisions, et particulièrement de Canal +. Ils canettent de préciser que les films américains en salles out été ves pair 70 millions de spectateurs en 1984, 71 millions en 1986, que les Français ont été vus par 94 millions en 1984, par 70 millions en 1986!

#### La parole est air pouvoirs publics

Est-il encore possible de convaincre dans cet Hexagone of certains venlent que se retranque receie notre pays? Car, si la réglementation du satéllite devait imposer aux opérateurs de diffuser en quatre langues 50 % de crer un investissement films français (dans des pays qui aujourd'hui encore estimé à n'en consomment que 15 % anjourd'hui), alors que 30 % nour 50 % de productions européennes constituerait déjà une formidable

des films à certaines heures et à certains jours de la semaine dans des pays où les produits américains serout dispensés sans mesure... sans loi et sans frontière, que resterait-il des chances de gagner la formidable compétition dont l'identité culturelle de l'Europe et donc son sort vont être l'enjeu ? La meilleure défense de notre patrimoine culturel et de potre potentiel de création reste l'offensive. Faudra-t-ll, pour préserver l'avenif de notre pays et de ses industries que octar qui y croient le plus renoncent à TDF1 pour aller sur d'autres satellites étrangers défendre nos couleurs sais y être entravés par une réglementation à troji dourte vue ?

pouvoirs publics. A sux de proposer à écux qui acceptent de s'engager dans la grande aventure du satellité une règle du jeu qui préserve leur chance, en face de a concurrence sauvage qu'ils vont affronter. A enz d'anticiper sur les inéluciables évolutions en assignant à ces groupes français des objectifs culturels qui, tout en améliorant la situation actuelle, ne relèvent pas du pari impossible. A eux de ne pas imposer des charges financières excessives pour l'exploitation de canal satellite qui, ajoutées aux achats de productions de programmes, reponseraient les perspectives de retout sur investissements au-dela de la vie même du satellite. A cut enfitt de veiller à la mariante coordination entre industriels et techniciens publics pour que les moilleurs matériels, antennes, désembronilleurs, êtc., répondant sur normes les plus performantes, puissent être conçus, réalisés et commercialisés en grande quan-

Tout est urgent et requiert en perspective du jour proché, demain, où TDF 1, placé à 36 000 km au dessus de nos têtes, pourre enfin réaliser le rêve le plus fantastique: proposer à un continent tout entier nos images...

AMORÉ ROUSSELET.

#### La vente des actions de TF 1

## M. Bouygues veut mobiliser les acheteurs

publics se solde donc par un match nul. Le PDG de la Une à estime ven-

dredi que le prix était, « très come-nable et relativement bes », ajou-tant : « Le ministre d'Éten à fair un

tant: « Le ministre a Etat a fair un gros effort.» M. Bouygues attendati un prix oscillant entre 140 et 150 F (le Monde Affaires du 27 juin). La charge d'agents de change Choist-Dupont qui assure l'introduction de TF I au second marché avait retens

La commission de la privatisation M. Francis Bouygues et les pouvoirs a confirmé le 26 juin son évaluation de TF 1, en fixant à 1,5 milliard de francs le prix minimal des 50 % du capital de la chaîne. Le ministre des finances et celui de la culture et de la communication ont suivi la com-mission en établissant à 165 F lé prix de l'action offerte au public à partir du 29 juin.

Les 10,5 millions de titres mis en vente représentent donc une valeur totale de 1,73 milliard de francs. totale de 1,73 milliard de francs. Mais si l'on tient compte des conditions particulières faites au public (une action gratuite pour cinq achetées) et au personnel (20 % de rabais et une action gratuite pour deux achetées), l'Etat ne devrait retirer de la vente qu'une sommit sensiblement écale au prix firé par sensiblement égale au prix fixé par la commission.

La partie de bras de l'er engagés depuis quelques jours entre

ment était également partagé entré

les deux groupes. L'accord qui vient

d'être conclu devrait faire passer

cette collaboration à la vitasse supé-

Soutien du SPOR à la direc-tion du « Midi libre ». -- Le Syndi-

cat de la presse quotidienne régio-

nale (SPOR) a apporté, vandradi

26 juin, «son soutien total» à la direction du Mid libre, dont le paru-

une évaluation moyenne à 140 E.... Quelle sera la réaction de public. que les récents sondages motitrent assez réservé vis-à-vis de l'achat des titres TF I ? M. Francis Bouygues entend mobiliser les acheteurs potenties fors de l'emission «7 sur 7», le 28 juin, en direct sur TF I. Pour lui, l'action de la Une I 165 P reste une « bonne affaire », Le « les der » des travaux publics et ses asso-

· Hachette conclut un accord tion est interrempue depuis le 17 juin avec le groupe italien Rizzoli. - Lè par une greve des ouvriers du Livre CGT (le Monde du 27 juin). La direcgroupe Hachette et le groupe Filipac-chi, chargé de ses activités presse, tion du quotidien et les représentants ont conclu, vendredi 26 juin un des ouvriers du Livre CGT devaient accord de participation avec l'éditeur italien Rizzoli Corrière della Sera se rencontrer ce samedi 27 juin à Montpellier. Le vuille, M. Cleads Bujon, directeur général du Midi libre, (RCS). Au terme de celui-ci, RCS prendra une participation de 10 % a déclaré qu'il vouleit «faire preuve dans Hachette, tandis que Hachette d'une grande fermetés, et qu'une date avait été fixée, au-délà de et Filipacchi prendront, à parts égales, une participation équivalente laquelle, si le travail ne repreneit pas, dans RCS. Le groupe Hachette et l'entreprise fermerait cet pour long-RCS (lié aux industries Flat et qui Terring y. édite notamment les quotidiens Cor-En ce qui concerne la sortie, riere della Sera et la Gazetta del Sporte) avaient lancé une édition italienne de l'hebdomadaire féminin Ellé en septembre 1986. L'investisse-

depuis quatre jours, d'une édition du Midi libre réduite à quetre pagés et fabriquée dans plusieurs entreprises de la région, M. Bujon, qui affirme evoir le soutien de la « la presse franpaise», a indiqué qu'il avait «l'idée de faire paraître un journal de 16 à 20 pages ».

\* M. Henri de Grandmuison devient directeur de la rédéction de Sud-Ouest. - M. Henn de Grandmaison, rédacteur en chef de l'hebdomadaire le Pelerin Magazine (groupe Bayard Presee), a été nommé directeur de la rédection du

soit 42 % plus cher, pour s'assurer le contrôle de la chaîne. On peut donc contrôle de la chaîne. On peut donc penser que, lors de sa première cotstion, l'action TF1 sura déjà enregistré tine plits value. Le cours restera 
suns donte sutuents pendant quelques mois, de nombreux investissens, dont certains partenaires de 
M. Francis Bouygues cherchant à 
rachetet des titres.

Mais M. Bouygues ne cache pas non plus les risques de l'aventure. L'exercice 1987 de TF1 devrait se solder par des pertes. Le patron de la Une comptait sur use réduction de la publicité sur les chaînes publiques concurrentes pour annoncer en 1988 des bénéfices et des dividendes pour les actionnaires. Mais les pou-voirs publics ne semblent pas prêts aujourd'hui à lui accorder ce

quotidien régional Suti-Quest (Bordeaux). Journaliste et écrivain (auteur notamment des Chiens de Dieu, duvrage couronné en 1983 par l'Académie française, et du Papi-vore), M. Henri de Grandmaison remplace à la tête de la rédaction de Sud-Quest, M. Max Dajour. M. Dejour occupers les fonctions de rédecteur en shef technique au Monde à partir de septembre. Il dirigeait la rédaction de Sud-Guest depuis 1982, après avoir été notamment rédacteur en chef de la Cha-rente libre (Angoulème).

 Baisse de l'audience des ratios en le de-France. — Selon un sondage lpade publié le 25 juin. réstisé du 21 au 27 mai auprès de deux mille personnes en lle de-France, l'audience de la radio en général est passé de 79,7 % à 78,6 % entre janvier et mai. Les quetre radios de tête, RTL, Europe 1, NR.1 et France-Inter, ont toutes perdu de l'audience, à des degrés divers : 26,3% contre 31% pour RTL: 22,3 % contre 26,3 % pour Europe 1,: 18,2 % contre 18,8 % pour NRJ, et 21% correre 22,8%

The same to

Table Con Con 

> Nouvelle 3 acuipation. Contre :

Maas Barbie The second of the second The state of the s

The second secon to reserve

# Société

## Les ultimes plaidoiries des parties civiles au procès de Klaus Barbie

# « Cette page blanche, le linceul des enfants d'Izieu »

de notre envoyé spécial

Le procès Barbie entrera lundi Le procès Barbie entrera lundi
29 juin dans sa dernière semaine.
Après les deux ultimes plaidoiries
des représentants des parties civiles,
Mª Alain Jacubowicz et Roland
Dumas, vendredi 26 juin, il reste à
entendre le réquisitoire du procureur général. M. Pierre Truche, qui
occurrera deux journées, et les avooccupera deux journées, et les avocats de la défense auxquels ont été réservés les les et 2 juillet, Me Vergès devant, pour se part, conclure dans la matinée du 3 juil-

Ainsi, la cour et le jury pourraient entrer en délibération à la fin de cette matinée, l'arrêt étant attendu, dans la soirée de ce même jour, après que les magistrats et jurés auront répondu aux 341 questions qui leur seront posées.

Déjà, la proximité de cette échéance a ramené dans la salle bon nombre de ceux qui, depuis une semaine, l'avaient désertée. Dès vendredi, ils étaient nombreux à écouter les deux derniers avocats qui avaient la charge de parler au nom de toutes les victimes et d'exprimer, dans leur synthèse respective, la démarche et le caractère dérisoire des divergences qui avaient pu se manifester, plus ou moins, à travers telle on telle des interventions précédentes.

Me Alain Jacubowicz et Roland Dumas, ont I'un et l'autre fait oublier ces dissonances par la hau-teur des propos, par la commune émotion qu'ils ont transmise, par lear façon, enfin, de ne pas cublier, l'un et l'autre, le dossier, et d'en exploiter, à l'exemple de Mª Fran-çois La Phuong, tous les éléments à charge qu'il recèle contre Klaus Baracun y a mis sa manière, checua aussi n'a pes dissimulé les rai-sons personnelles de cette cause.

Voici M. Jacobowicz: il parle au nom de la communanté jaive de France. S'il n'est, comme il l'indique d'entrée, « ni un rescape ni un survivant », c'est pour ajouter aussitht :

« Mais ce procès, je le porte en moi
profondément. Il est fait précisément pour que nous, qui n'avons pas vécu ceste époque, nous devendons des contemporains dépositaires de la mémoire. Car les témoins que vous avez entendus disparatirons es les générations à ventr n'auront à leur disposition que des livres ou des documentations. « Vailà pourquoi le procès apparaît à Mº Jacubowicz « indispensable ».

## de morts

« Effectivement, souligno-t-il, omme on a pu vous le dire, nous ne sommes pas là pour juger le nazisme, mais pas davantage pour de Vichy. Nous sommes résults ici pour le jugement d'un nazi, dans le cadre de ces récits. Dira-s-on qu'il est trop tard parce que quarante-cinu aus ont passé? Ce serait contraire à la loi qui déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Ce serait déconsidérer la justice et se rendre complice d'un renouvellement des crimes. Ce procès est fait pour l'aventr. Vous savez tous que, quand des êtres chers out disparu, il vous reste la mémoire de ce qu'ils ont été.

 Un peuple, comme un individu. doit avoir sa mémoire. Le peuple de France n'y a pas renonce, le peuple juif non plus et je suis ici pour revendiquer cette double mémoire:

#### Nouvelle inculpation contre Klaus Barbie

Le doyen des juges d'instruction de Lyon, M. Jacques Harny, a incuipé, vendredi 26 juin, Klaus Barbie de « crimes contre l'humanité », dans le dossier de la réunion de Caluire, à la suite de plaintes déposées par des agents de deux des compagnons de Jean Moulin, Bruno Larat et André Lassagne, arrêtés en même temps que lui le 21 join-1943.

Un nouveau procès de Klaus Barbie, portant uniquement sur cet épisode de l'histoire de la Résistance française, devrait donc avoir lieu devant la cour d'essises du Rhône, à Lyon, dans quatorze mois environ.

Bruno Larat et André Lassegne, torturés au fort Montluc à Lyon, avaient ensuite été mier est mort en déportation dans le tunnel de Dora. André Lassagne, revenu vivant des camps, est décède en 1953 des suites de sa déportation.

du peuple juif qui est la mienne, comme du peuple français qui est le mien. Ne croyez pas que, vous par-lant ainsi, je m'éloigne du dossier Barble. Car cette mémoire, cette histoire, sont bien apparues à travers les témoignages bouleversants

Me Jacubowicz reposa alors le thème central de son plaidoyer : dire qui furent les victimes, comment elles furent choisies, ce qu'elles ont souffert, ce qu'elles sont devenues.

Qui furent-elles? « Rien. dit Me Jacubowicz, ne les distingue de vous, sinon ce qu'elles ont enduré. Il y a en que vous n'avez pas vues, ce sont les enfaras, parce que ceux que vous avez pu voir et entendre sont, aujourd'hui, des adultes.

» Comment furent-elles choi-sias? Toutes n'étaient pas juives, mais tous les juifs furent des vic-times. Il y ent aussi les appelés par hasard in juifs ni résistants, et ceux aut fusent l'une et l'autent pu l'im ou qui furent l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Arrêtés non pour ce qu'ils evaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Il en mourut ainsi 6,5 miltions. On m'objectera que Barbie n'est pas responsable de tous ces millions de morts. Certes, mais c'est lui qui, parmi les 6,5 millions, en a choisi 44 à Izieu, plus de 80 rue saint. Cribaria en plus de 80 rue Sainte-Catherine et plus de 300 dans le convoi du 11 août 1944. Le crime, en effet, ne commence par à la chambre à gaz ou dans la bara-que d'un camp où l'on procède à des expériences inhumaines. Il commence avec l'arrestation. C'est déjà l'assassin qui monte l'escalier pour aller arrêter; dans leur refuge, ceux qui nourrissent l'illusion d'être en

M. Jacubowicz dira encore : Tous, riches et pauvres, hommes promis au même destin. Il ne leur était pas possible d'y échapper. Lui aussi ne manquera pas de rappe-ler que les trains de déportés avaient priorité sur les convois militaires, même au début du débarquement même lorsque la déroute aflemande apparut consommée à la fin de 1944. Puis, donnant lecture d'une lettre adressée le 25 août 1942 par le Consistoire central à Vichy pour protester comme les raffes et les internements qui se multiplisient « alors même qu'on ne peut plus avoir de doute sur le sort final », Me la colonne de la colonne d Mo Jacubowciz ajoute : « Commen Klaus Barbie peut-il oser dire qu'il ingorait ce que savait déjà à cette époque la communauté juive de France?»

Quant à ce qui fut véen par les vactimes, il n'y avait qu'à remettre en mémoire les dépositions des rescapés, exposant à la cour dès les premières semaines ce qu'elles n'avaient pas eu le courage de dire parfois à teur propre famille. Ainsi Me Jacubowicz arrive à sa péroraique ma plaidoirie devienne prière pour tous ceux qui ont été gazés, brûlés, noyés, égorgés, pour tous ces morts sans sépulture dont la der-nière des homiliations fut la dispersion au vent des fumées des créma-

» En cela, Klaus Barble est aussi

coupable. Qui pourrait pardonner? Le pardon, seule la victime peut le consentir, à la condition qu'il lui sott demandé. Ce ne fut pas le cas. Quant à l'oubli, usure du souvenir, abolision de la mémoire, il ne poss rait éventuellement résulter que du pardon. Non, vous n'êtes pas là pour pardonner et oublier, mais pour juger. Ce que sera votre décision, je l'ignore. En toute hypo-thèse, ma mission n'est pas de demander une peine, je ne suis pas un procureur, mais un avocat. A cette heure, je revendique le titre, non de partie civile, mais de défenseur de l'histoire, de la mémoire, de la vérité, de l'avenir. Cette défense là, ne croyez-vous pas qu'elle vasit celle de l'accusé ? ».

#### Le calvaire de Lise Lesèvre

Chargé de conclure « au nom de toutes les parties civiles .. Me Roland Dumas, conscient de « l'homeur » qui lui était fait, se voulut « digne de cette mission ». Il le fut. Avocat plus particulièrement de M= Lise Lesèvre, il lui fallait rappeler ce que fut cette femme agée anjourd hui de quatre-vingtdeux ans, dont le mari et le fils déportés par Barbie ne sont pas revenus et qui, elle-même, devait subir treize interrogatoires abomina-

« Sans parler de Lise Lesèvre, thit Me Roland Dumas, sans parler de la France et des Français, rien ne la disposait à devenir ce qu'elle allait devenir, une héroîne. Mariée à dixhuit ans, elle a trente ans lorsque commence la guerre. Elle est mère de deux enfants, dont l'un est étu-diant. La famille tout entière res-zent bien sur l'humiliation, la déroute de 1940 et en éprouve un

« Je voudrais que ma plaidoirie devienne prière pour tous ceux qui ont été gazés, brûlés, noyés, égorgés, pour tous ces morts sans sépulture. »

sentiment de révolte. Très vite, ce sentiment, comme chez d'autres, fera place à l'ardente obligation de servir. C'est alors que Lise Lefèvre est entrée dans le combat.

Me Dumas va alors rappeler son arrestation le 13 mars 1944 et dire : \* Sa mission est terminée, son cal-vaire commence. De ce calvaire, il rappelle les détails, les tortures mul-

le courage d'affronter ses victimes. J'ai écarté cette idée, car il est komme à supporter ce genre d'épreuves sans ciller. Je pense plutôt que, prisonnier d'un système de défense qui consiste à dire qu'il ne savait pas le sort réservé à ses victimes, il n'aurait pu échapper à une question: soit, vous ne saviez pas, mais aujourd'hui que vous savez, qu'en pensez-vous? A cela, il ne pouvait livrer que deux réponses :

datent pas de son arrestation. Dès 1972 en Bolivie, à Ladislas de Hoyos lui demandant s'il ne craignaît pas d'être extradé, il répon-dait déjà : «Ce serait une très man-» vaise chose pour la France». Le chantage s'exprimait déjà, il n'y manquait que l'imagination média-tique qui arrivera à la fin de 1983. »

Mº Roland Dumas n'y croit pas davantage: « Ce n'est pas un subal-terne que l'on place à Lyon en 1942, en lui donnant autorité sur tout le département où il peut agir à sa guise. Tout le montre : un avancement exceptionnel en deux ans, des félicitations personnelles qui lui sont adressées par Hitler lui-même, lorsqu'il décide de libérer Bour-

aussi aider la jeunesse allemander d'aujourd'hui, celle qui veut savoir: Comme il va aider la démocratie, allemande. Et l'on est au jour où des enfants allemands et des enfants français iront ensemble se recueillir à Auschwitz, ce qui sera assurément mieux qu'un dépôt de gerbes au cimetière de Pittsburg sur des tombes d'officiers SS. Combien de tels événements rendent déri-soires certaines querelles distillées et amplifiées par certaines chapelles, assorties de considérations nseudo-juridiques.

C'était une allusion à ceux pour qui la notion de crimes contreaux actes perpétrés contre les seules victimes juives. Me Dumas rejette-cette tendance bors du prétoire : « Croyez-vous, dit-il, que lorsque nous avons libéré les prisons et les camps, ouvert les charmiers, nous ayons cherché à faire une différence entre ceux qui étaient des juiss et ceux qui étaient des résistants et aux réseaux où j'avais un père résistant qui cachait des juifs qui, pour cela, fut fusillé? Les uns et les autres, aurions-nous songé à sépa-rer, parmi ces vingt-six fusillés de Brantôme, tous la bouche ouverte et remplie de terre, ceux qui étalent juifs et ceux qui ne l'étalent pas? Non, tout ce qui se découvrait alors n'avait qu'un seul visage, celui de la barbarie. Voyez-vous, ce n'est fina-lement pas le hasard si Serge Klars feld qui combattit le premier et moi qui plaide aujourd'hui le dernier pour les parties civiles, ont eu l'un et l'autre un mort le même jour, le premier pour avoir protégé les vies, l'autre après avoir dit aux siens : ce que je fais, c'est pour vous que je le. fais. =

A ce stade, la force du propos n'est plus seulement dans les mots rapportés, mais dans l'indicible manière de les livrer. Me Roland Dumas allait ainsi conclure sur cetté lancée lyrique et amener sur beaucoup de visages une émotion et quelquefois des larmes.

« La contume, dit-il, voulait que dans mon pays, un enfant mort soit enseveli dans un linceul blanc, cap, la blancheur est le symbole de l'innocence et toute mort d'un enfant est un malheur pour l'humanité. C'est ce message que vous avez à faire retentir et bien au-delà de nos propres frontières, il faut qu'il atteigne l'Afrique du Sud où des enfants sont en prison et en danger; le Proche-Orient où ils sont apeurés sous les bombes, l'Argentine où les mères de la place de Mai ont réclamé en vain les leurs. Nous nous sortirons de ces lieux comme, nous y sommes entrés. Dans quelques jours, vous songerez comme d'autres et à bon droit, à partir en vacances. Mais pourquoi se fait-il, que depuis quelques semaines, je nemême regard qu'auparavant sur les enfants que je vois sortir de nos écoles? Alors, je vous demande que sur voire agenda, à cette date d'il 3 juillet 1987, qui sera celle de votre décision, vous laissiez la page blanche, symbole de la pureté qu'aura votre jugement et lorsque quelqu'un vous demandera plus tard la signification de cette page blanche, vous pourrez répondre toui simplement : c'est le linceul des enfants d'Izieu. »



Les avocats de la partie civile : premier rang : M' Churles Libmann (debout), M' Roland Dunnes, M' Richard Zelmai Serge Klarsfeld, M' Curistian Churrière-Rournazei, M' Joë Nordmann, M' Ugo Lamosci, M' Jakubowicz ; descrièn ag : M' Roland Rappaport, M' Henri Noguères, M' Guy Bermann, M' Louis Rigal, M' Paul Vuillard, le bâtonnier Bermai Granrut, En lant : le procureur général Pieure Truche et le substitut général Jean-Olivier Viout.

ments du 11 mai 1944, au bout des-quels le chef de la section IV du SP de Lyon, n'ayant toujours pas pu obtenir un reuseignement ni un aven, jette à ses auxiliaires, en mon-trant le corps martyrisé gisant à ses pieds: Débarrassez-moi de ca. « Ce qui suit, c'est la déportation dans la nuit des camps. Son mari et son fils eux ont péri.

Mª Roland Dumas: - Lorsque Lise Lesevre a déposé, vous l'avez peut-être entendue, nous demandant, pour s'en étonner, pourquoi Barbie n'était pas là car, déjà, il avait annoncé qu'il ne voulait pas

propre réponse: « J'ai pensé, moi aussi, un moment, qu'il n'avait pas

ou bien il exprimait un remords, ou bien il décidait de ne rien renier car un SS, un nazi, ne se repent jamais. Ce silence, cette absence de repentir, c'est le deuxième serment de fidélité au souvenir de Hitler lancé à votre face. L'homme, ou reste, par sa car-rière, sert ma démonstration. Il a adhéré de cœur et d'âme à l'idéologie nazie, à son prophète. C'est vrai que vous avez à juger l'homme. Encore faut-il savoir de quoi il est

Pour Me Roland Dumas, un autre trait de caractère ne doit pas être onblié : « Rappelez-vous ses gradations dans la menace. Il accuserail Pourquoi? L'avocat donne ici sa la France, la Résistance, il dirait qui a trahi Jean Moulin. Tout le monde devait en prendre pour son

guiba, dont les Allemands attendaient une collaboration; qui chargera-t-on de cette opération qui n'est pas médiocre? Klaus Barbie lui-même assure qu'il eut aussi pour mission de tenter un enlève-ment du général Giraud. Là encore, ce n'est pas une mission de subalterne et ce n'est pas non plus un subalterne qui, en 1945, peut se retrouver à Berlin aux côtés de

Ayant de la sorte fermé le dossier. Me Roland Dumas trouve alors son deuxième souffle : « Vous avez entendu l'autre jour une jeune avo-cate allemande, mariés à un Francitte allemanae, maries a un rran-çals, plaider avec nous du côté des victimes. Quel réconfort et quel enseignement! Il faut que son mes-sage soit entendu. Ce procès va

## Le Conseil constitutionnel valide des nominations de magistrats

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, le vendredi 6 juin, la loi orga-nique relative à la situation des magistrats noussés à des fonctions du premier grade (le Monde du 17 juin). Après l'annulation, le 27 avril dernier, par le Conseil d'Etat, de la nomination, en 1983, de Me Monique Guemann, comme procureur de la République à Nimes de Me Monique Guerrann, le vote d'un texte législatif de régulari-

sation était très vite appara indispensable. De nombreux magistrats — et, parmi eux, M. Cer-dini, président de la cour d'assises du Rhône, qui juge en ce moment Klaus Barbie — avaient été nommés, comme Mie Guemann, au cours des dernières années sans tenir compte des limitations parfois apportées, conformément à des textes remontant à 1958, à leur avancement, et donc

#### Le soulagement de M. Cerdini et l'attente de M<sup>11e</sup> Guemann

Nombreux (probablement plus de sept cents) sont les magistrats qui peuvent aujourd'hui pousser un ouf! de soulagement. Ils avaient, par suite d'une infraction devenue contumière à leur règles complexes d'avancement, été nomnés irrégulièrement. Leur nomination dans ces

lièrement. Leur nomination dans ces conditions pouvait à tout moment être contestée et annulée. Tous leurs faits et gestes accomplis dans ce cadre irrégulier pouvaient ainsi être attaqués par les justiciables.

Cen est fini de ce possible cauchemar, maintenant que la loi qui valide leur nomination a été déclarée conforme à la Constitution. Plus précisément, c'en sera fini dèa que cette loi aura été promulguée.

Le Conseil constitutionnel avait

Le Conseil constitutionnel avait obligatoirement à en connaître prisqu'il s'agissait d'une loi orga-nique ou, si l'on veut, à demi orga-nique : un paragraphe sur deux de ce texte, aussi dense que court, est en fait du domaine de la loi ordi-

De tous ces magistrats, le plus réjoui devrait, sans conteste, être celui qui est en ce moment le plus à la peine... M. Cerdini. Une sauvage tacite course contre la montre et tacite course contre la montre était en effet engagée entre le prési-dent de la cour d'assises du Rhône. nommé comme tant d'autres dans des conditions irrégulières, et l'avocat principal de Klaus Barbie,

Si la situation n'avait pas été régularisée, il n'est pas douteux que Mª Vergès se scrait précipité avec délectation sur cette cause possible de cassation. Le procès Barbie à

refaire! On imagine sans peine les sueurs froides de M. Cerdini et de

quelques autres.

Si la décision du Conseil constitutionsel ne peut que provoquer l'immense soulagement de M. Cerdini, elle se peut manquer de sus-citer l'attente et la perplexité d'un autre magistrat, Mª Monique Gue-

Nommée en 1983 (1) procureur de la République à Nîmes, en toute irrégularité banale, Mª Guernann est, d'un autre point de vae, un cas unique : elle est le seul magistrat dont la nomination a été annulée par le Conseil d'Etat le 27 avril dernier.

Depuis que l'arrêt du Conseil d'Etat lui a été officiellement signifié le 2 juin, elle n'est plus procureur de la République à Nimes. Statutairement, elle est premier substitut à Paris, mais sans grande conséquence concrète pour elle. Peut-elle retrouver son poste à Nimes? Nimes?

Le garde des sceaux avait refusé au Parlement la validation rétroacau Parlement la valudation rétroac-tive de sa nomination, proposée par le Sénat, comme attentatoire à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Le Conseil constitu-tionnel a épousé cette thèse comme la suite logique de ses décisions antérieures des 20 juillet 1980, 24 juillet 1985 et 29 décembre 1986.

Vice-président du Syndicat de la magistrature en 1977, Mª Guemann s'était rendue célèbre et avait été sanctionnée à l'époque pour avoir commenté, lors d'une audience au tribunal de Draguignan, l'extradition de Me Klaus Croissant,

Bander. A l'Assemblée nationale comme au Sénat, les socialistes n'ont pas manqué de suggérer que cette notoriété lui vaudrait peut-être de demeurer la seule victime de cette gigantesque maldonne des

. Le cas unique qui est en cause sera traité selon les intérêts du sera traité selon les intérêts du magistrat concerné », avait affirmé, au Palais-Bourbon, M. Albin Chalandon. De son côté, le Conseil constitutionnel reconnaît, aujourd'hui, la « disparité de traitement » dont est l'objet Mis Guemann. Il indique aussi que, si le législateur ne avenit leure cette disar ne pouvait lever cette disparité sans s'exposer à sa censure, rien n'interdit que Ma Guemann (qui n'est pas nommée mais, bien évidemment, désignée par cette inci-dente) fasse l'« objet d'une nouvelle nomination aux mêmes fonctions, dans des conditions conformes aux iols et règlements ».

Dès le mois de mai, la commission d'avancement des magistrats a levé, pour Mª Guemann comme pour de nombreux autres magistrats, les limitations qu'elle avait précédem-ment apportées à leur possibilité d'avancement. Le garde des sceaux peut donc très rapidement, s'il le souhaite, nommer une seconde fois M<sup>1</sup>le Guemann procureur de la République à Nîmes. S'il le son-haite...

MICHEL KAJMAN

(1) Par M. Robert Badinter, anjourd'hui président du Conseil consti-tutionnel, à l'époque garde des sceaux.

#### JEAN-MARC THÉOLLEYRE, ==

#### **EN BREF**

• Un sympethisant d'Iparresympathisant du groupe basque iper-retarrak, a été écroué jeudi 25 juin il Paris. M. Bidart, dit « Betti », frèce. d'un responsable de l'organisation autonomiste, a été inculpé de a transport d'armes et de munitions, recel de malfaiteur et associations des malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise individue collective ayant pour but de troubler. l'ordre public par l'intimidation ou les

Le parquet de Paris avait ouveri. marcredi une information judiciaira contre M. Bidart, arrêté alors qu'il était en compagnie de Marie France Heguy, militante d'iparretarrak, tuée, par un train avec le policier Roger-Latasa sur un pessage à niveau prèsi de Biarritz (le Monde du 23 juin).

· Le prochain sous-marin. stratégique français s'appellera le-Triomphant. - La revue hebdomadaire Cols bleus de la marine natio nale révèle dans son édition datée du samedi 27 juin que le prochain sous-marin nucléaire lance-missiles serà beptisé le Triomphant. L'arsenel de Cherbourg, qui est chargé de sas construction, vient de recevoir notification de cette appellation. C'est le septième bâtiment de la marine française à porter ce nom depuis 1667.º Selon la loi de programmation militaire approuvée par le Parlement, le Triomphant devreit entrer en service-en 1994.

A SO

promote the second A STATE OF STREET

J. 18 1 6 1

The Control of the Control

And the second s

المراجع المراج

**研究性验验** 

W 85 4

### Le tribunal limite les arguments de la défense

La dix-septième chambre correctionnelle de Paris, présidée par M= Marie-Claude Duvernier, a rejeté, vendredi 26 juin, une partie des témoignages et des documents tribunal, après les poursuites enga-gées par le parquet à la demande du ninistre de l'intérieur, M. Charles

Ces poursuites visent un éditorial de M. Claude Cabanes du 9 décembre 1986, consacré à l'attitude de la police lors des manifestations étudiantes, et des propos tenus par le journaliste sur les mêmes événe-ments lors de l'émission « Droit de réponse » du 13 décembre 1986.

Parmi les documents présentés en offre de preuves de la vérité, le quotidien communiste avait fourni six dépêches de l'Agence France-Presse et une vidéo-cassette du film diffusé le 7 décembre 1986 sur TF 1 sous le

En relevant que ces pièces font l'objet d'une information judiciaire en cours, le tribunal estime qu'elles n'ont pu être communiquées aux prévenus qu'en violation des disposi-tions du code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction. Un rapport établi par l'Inspection géné-rale des services est également écarté pour le motif que ce docu-ment, « dont les prévenus n'étaient pas les destinataires légitimes, ne put leur parvenir que par une voie désournée et irrégulière ».

Quatre témoins ne seront pas entendus, leur citation étant entachées de nullité puisque la mention de leur profession a été omise, et le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par

M<sup>a</sup> Jules Borker. L'affaire a été renvoyée au 18 septembre afin qu'une date soit fixée pour les débats.

MAURICE PEYROT.

#### Au tribunal de Paris

### La motion ambiguë du maire de Noisy-le-Grand

ntions: c'est en substance l'avis du Mouvement contre le racisma et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), qui poursuivait, le mardi 23 juin, devant la dixseptième chambre correctionle de Paris, M- Françoise Messonaud-Richard, maire (RPR) de Noisy-le-Grand, lui reprochent d'avoir commis le délit de provocation à la discrimination raciale.

La 26 septembra 1985, la Grand adoptait une motion demandant au préfet de Seine-Saint-Denis e l'arrêt immédiat de toute attribution de logement aux étrangers non membres de la Communauté européenne » (le Monde daté 13-14 octobre 1985). Dans le même temps, un de l'UDF, du CNI et de l'Union municipale était diffusé dans la commune. Sous le titre « Immipublicit la motion tout en précisant que les élus socialiste et communistes avaient refusé de la

Pour Mª Michel Jouet, du barreau de Bobigny, conseil du MRAP, la motion demandait au préfet de se comporter de menière illicite. « On a franchi un pas terrible puisqu'un étranger pouvait être privé d'un droit élémentaire : le droit au logement », a plaidé l'avocat en soulignant que « l'insulte brutale est souvent moins pernicieuse que les propos savemment mesurés ».

Dans son projet de délibération, le maire expliquait : « Noisy ne souhaite pas voir se dévelopviolence... – que connaissent

réagir à temps. » Mais l'avocat, tout en restant convaincu que Massonaud-Richard en'a grés à Noisy-la-Grand ? Pour aller où ? C'est une logique ellane sont pas dans la tête de Mª Richard. Mais au coin du bar, le cri de colère aviné, que devient-il après une telle provo-

Le ministère public, représenté par le substitut Philippe Bilger, a térisé, mais sons affirmer que le maire en soit personne coupable car le vote d'une politique émanant du conseil municipal tout entier ».

Le substitut rappela à cette occasion que le Parti communiste s'était, en son temos, ému de la forte population d'immigrés dans certaines communes de la région parisienne.

Défenseur de Mª Massonaud-Richard, Mª Jean-Marc Varaut s'est, bien sûr, engouffré dans catte brèche, mais en relevant que le MRAP cherchait à déplacer l'application des textes contre le racisme : « Ce n'était qu'un vœu, il est évident que le maire de Noisy-le-Grand n'a jamais eu la volonté de faire la

moindre discrimination. » Le tribunal, présidé par Man Jacqueline Clavery, rendra son jugement le 7 juillet.

**Sports** 

# TENNIS: Becker et Noah éliminés au tournoi de Wimbledon

# Fatal complexe de supériorité

Coup de tonnerre, vendredi 26 juin, à Wimbledon, alors que le ciel était pourtant clair : Boris Becker, champion 1985 et 1986, a été éliminé par l'Australien Peter Doohan en quatre man-ches. Si toutes les têtes de série avaient passé le premier tour, le deuxième a aussi été fatal à Yannick Noah, David Bate et Kevin Curren, tandis qu'Ivan Lendl et Henri Leconte étaient

LONDRES de notre envoyé spécial

Ah! la glorieuse incertitude du sport. La formule est-elle ringarde? Eh bien, qui pouvait battre Boris Becker à Wimbledon? Un parieur anglais avait estimé que personne ne pourrait empêcher cette année pourrait empecher cette annee encore le jeune Allemand de gagner les championnats. Le bookmaker qui avait enregistré le pari à 5 contre 6 a gagné 120 000 livres. Vendredi, pour le premier après-midi ensoleillé de la semaine, Peter Doohan a en effet provoqué la première surprise des championnats. Et elle était énorme.

Qui était donc cet Australien pour voler ainsi la vedette à la superstar des lieux? Le figurant parfait. Il domait bien la réplique, car il connaissait parfaitement son texte, c'est-à-dire ce tennis qu'il jouait sans méchanceté aucune. En fait, Doo-han était le joueur que les premiers rôles adoraient affronter au premier tour, car il leur permettait de se; roder sans trop de souci. Bref, le; contraire d'un épouvantail.

Les quatre dernières fois qu'il était venu à Wimbledon, l'Anstra-lien avait été éliminé au premier tour en trois petits sets. Mais cette: année le sort a été plus clément avec. année le sort a été plus clément avec-celui qui tirait habituellement McNamee, Edberg ou McEnroe: Alex Antonish lui a été opposé, un Autrichien qui pettait pour la pre-mière fois les pieds sur le gazon, anglais. Bien que celui-ci ait rendu-soixante-sept places au classement mondial, Doohan n'a arraché la vic-trère que 9-7 au cinquième set. Mais. toire que 9-7 au cinquième set. Mais. les cinquante-six jeux disputés à cette occasion ont constitué un excellent entraînement, car, en raitiquement pas joué depuis sa défaite au tournoi du Queens. Son vainqueur n'était autre, alors, que Boris Becker lui-même.

Et c'est sans doute cela qui a été fatal au champion en titre. Il s'attendait à tout, sauf à cela, en retrouvant l'Austalien sur sa route: « Je savais que je finirais par perdre un jour tcl. Mais je ne croyais pas que ce serait au second tour, ni contre Doohan », a dit Becker, hébété, en sortant du court. En fait, la précé-dente rencontre entre les deux joueurs avait permis à l'Australien de déchiffrer le service de l'Alle-mand. «Sa première balle ne pas-sait pas très bien aujourd'hui et, sur la seconde, une sorte de sixième sens me permettait au moment du lancer de voir de quel côté il allait taper», a reconnu Doohan. Becker s'est aussi beurté au sens de l'anticipation de son adversaire. « Il inter-ceptait quasiment toutes les volées,

et interceptait mes lobs comme s'il savait d'avance ce que j'allais faire. Cela n'est pas autrement surprenant de la part d'un spécialiste du double sur herbe qui a été finaliste à Melbourne et demifinaliste à Wimbledon (1984).

## contre poids plume

Le tennis de Becker a souvent été analysé comme un tennis coup de poing. Eh bien, vendredi, ce fut un peu comme Marvin Hagler contre Ray Sugar Leonard il y a peu de temps à Las Vegas, titre mondial des poids moyens en jeu. En tout cas, le contraste était saisissant entre le poids lourd d'outre-Rhin et le poids plume d'Australie. A la puissance, celui-ci répliquait en souplesse et en finesse. Avec un service narticulièrement original : tel Pinoc-Le tennis de Becker a souvent été particalièrement original : tel Pinoc-chio abandonné par Gepetto, il sem-blait s'écrouler sur le gazon pour se détendre au moment de la frappe comme la marionnette dont les fils auraient été tirés d'un coup de poignet sec.

La seule question qui s'est posée en le voyant jouer de la sorte était de

# e Premier quart de tableau. – Wil-kison (EU, 34) b. Pugh (EU, 77) 7-5, 6-7, 6-4, 64.

6-7, 6-4, 6-4.

• Deuxième quart. — V. Rensburg (Af.S., 39) b. Hogstedt (Sak., 127), 6-4, 6-7, 7-6, 6-3; McNames (Austr., 101) b. Nelson (EU, 173), 6-3, 6-4, 2-6, 1-6, 19-17; Schapers (PB, 64) b. J. Sanchez (Esp., 86), 7-5, 6-2, 6-2; Edwards (Af. S. 82) b. Kley (Brésil, 149), 6-4, 3-6, 7-6, 6-3.

• Troisième quart. — Jerryd (Suh., 22) b. Osterthun (RFA, 90), 6-3, 7-6, 6-4; Rostagno (EU, 59) b. Dyke (Austr., 125), 6-2, 6-3, 6-4.

Deaxible tour

Premier quart. — Comors (EU, 7) b. Shaw (GB, 199), 6-2, 2-6, 6-3, 6-4; Dookan (Anstr., 70) b. Becker (RFA, 2), 7-6, 4-6, 6-2, 6-4; Bates (GB, 239) b. Giammalva (EU, 88), 6-3, 6-3, 6-2; Shiras (EU, 166) b. Panatta (It., 189), 6-3, 7-6, 3-6, 7-6; Zivojinovic (You., 21) b. Pate (EU, 18), 3-6, 7-6, 6-4, 6-1; Evernder (NZ, 66) b. Visser (Af.S., 25), 6-2, 7-6, 6-1; Pernfors (Suè. 20) b. Steyn (Af.S., 87), 6-3, 6-3, 6-2.

6-3, 6-3, 6-2.

• Describine quart. — Amiscons (EU, 48) b. Masur (Austr., 27), 6-7, 6-4, 7-6, 6-7, 6-3; Forget (Fr., 52) b. Nosh (Fr., 6), 3-6, 7-6, 4-6, 6-4, 9-7; Wilander (Suê., 3) b. Gunnarsson (Suê., 42), 6-2, 6-1, 6-2; E. Senchez (Esp., 17) b. Jelen (RFA, 53), 5-7, 6-1, 2-6, 7-6, 6-2.

• Troisième quart. — Nyström (Suê., 16) b. Smid (Tch., 60), 6-3, 6-1, 6-4; Hlasck (Suî., 32) b. Maurer (RFA, 50), 6-3, 6-3; Gilbert (EU, 14) b. Bailey (GB, 460), 6-2, 6-2, 6-4; Anger (EU, 67) b. Krishan (Jud., 29), 6-2, 6-4, 6-2; Edberg (Suê. 4) b. Purcell (EU, 68), 6-4, 6-3, 6-4. Mecir (Tch., 5) b. Woodforde (Austr., 182),

savoir si l'Australien tiendrait long-temps. Si, à force d'être en surré-gime, il ne coulerait pas une bielle. Becker ne pensait pas que le joueur occupant le soixante-troisième bar-reau de l'échelle mondiale des valeurs pourrait résister à l'épreuve du bras de fer. Mais même l'intimi-dation n'opéra pas : à moitié assommé par un pashing-shoot tiré à bout portant, Doohan ne se rendit pas. Décidément, Becker ne s'atten-dair pas à une telle résistance. Et ce fut là sa plus grave erreur psycholo-gique. Ainsi, il ne fut pas capable d'empêcher l'Australien de se détacher 5-3 dans la quatrième manche pour remporter le match. Voilà, en tout cas, qui va rallumer la polémique autour des conditions d'entraî-nement du jeune champion, qu'en toute délicatesse la presse à scan-dales londonienne a surnommé

A la décharge de Becker, il fant dire que Leadl, le numéro un mon-dial, a fait le même calcul contre l'Italien Paolo Cane, classé quarante et unième. Mais le Lombard, que ses compatriotes comparent volontiers à Leconte, était épuisé quand il a servi 4-3 dans la quatrième manche d'une

## Les résultats

6-1, 6-3, 6-3. Volkov (URSS, 503) b. Scanion (EU, 58), 7-6, 7-6, 6-2.

• Quatrième quart. — Bloom (Ist., 163) b. Laurendeau (Can., 126), 3-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-4; S. Davis (EU, 23) b. Amritraj (Inde, 137), 6-3, 6-0, 6-4; Reneberg (EU, 241) b. Caste (GB, 169), 6-4, 4-6, 6-3, 6-4; Lendi (Tch., 1) b. Cane (It., 40), 3-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-1; Flach (EU, 165) b. Sadri (EU, 120), 3-6, 6-3, 7-6, 7-3, 6-3; Lacouste (Fz., 12) b. Mansdorf (Ist., 36), 6-2, 7-6, 2-6; 1-6, 6-2; Gomes (Eq., 9) b. Steedand (Sud., 29), 6-3, 6-2, 7-6; Krick (EU, 41) b. Carren (EU, 19), 6-4, 3-6, 6-3, 6-2.

 Fremor quart. - J. Salmon (GB, 191) b. C. Carlason (Sal., 118), 64,
 4-6, 6-3; S. Parkhomenko (URSS, 96)
 b. J. Wood (GB, n.e.), 7-5, 6-3; B. Potter (EU, 16) b. C. Saire (Fr., 124), 6-4,
 4-6, 6-1; M. J. Pernandez (EU, 26) h.
 L. Bonder (EU, 35), 6-1, 6-2; A. Moui-L. Bonder (2U, 33), 6-1, 6-2, A. Roderson (EU, 41) b. R. Nagelsen (EU, 37), 6-2,7-5; H. Wiesner (Antr., 64) b. N. Provis (Anstr., 82); 5-7, 6-1, 6-3; B. Corwell (NZ, 101) b. A. Sanckez (Esp., 52), 6-1, 2-6, 6-4; G. Fernandez (EU, 39) b. K. Maloeva (Bulg. 17), 7-6, 1-6, 6-4.

7-6, i-6, i-4.

• Describers quart. — A. Smith (EU, 145) b. K. Schimper (Af.S. 190), 2-6, 6-2, 6-1; A. Croft (GB, 114) b. V. Lake (GB, n.c.), 6-3, 6-1; E. Smylie (Autr., 25) b. N. Diss (Bré., 87), 6-2, 6-3; L. Field (Austr., 123) b. M. Torres (EU, 45), 7-6 (5-7), 6-1; C. Khode-Kilsch (RFA, 10) b. A. Devries (Beig., 103), 6-0, 6-1; E. Burgin (EU, 54) b. E. Reimach (Af.S., 56) 6-4, 6-3.

partie commencee la veille où il avait fait le jeu et le spectacle, et il n'a quasiment plus fait de points après que Lendl eut égalisé à 4-4.

Un ron

77. 77.

Till teru tile it an All

- Marie Charles

Substitution of Cappell

----

The course & man

Actual of Page 4 Actual

The same of the sa

Certisan mystiffe

Training Training

Parett Street Che wall

To see a land Section Temper

and the state of

the second particle and

Arts and ct do come O

State of water & State 1 the second second second

Street out to be

Alask And A

See Celenda & The part and the second

The second second

to well the same

Service of the servic

CI ASTUMBAN SAL

The Capital of Every

Called at a spiriture and

A CALCON DAY OF THE PARTY OF TH

The state of the s

ALTERNATION DATE

1498 Percent d'un au

All Our and desired

- A trente hunt dente /

Ce complexe de supériorité est néanmoins assez fréquent sur les courts. Noah en a ainsi été victime face à Guy Forget, son compagnon de double qu'il avait toujours battu facilement. Noah semble devoir inscrire une cinquième victoire à son palmarès qui a laissé Forget repren-dre son service an début du ne fut plus qu'une affaire d'engage-ment : Forget a réussi cinq aces dans le tea-break de la seconde manche. Dans le dernier set, Nouh chercha aussi à influencer son camarade: de match sur le service de Forget, l'ancien champion de Roland-Garros ergota: Forget la rendit alors deux balles, mais conclut sur deux ser-vices gagnants. Cette victoire du quarante-quatrième mondial sur le numéro six va pent-être permettre à Forget, qui est le numéro un en dou-

• Premier quert. - D. Balestrat (Austr. 30) b. M. Malcone (Bulg. 9), 6-7, 6-1, 8-6; T. Harper (EU, 135) b. L. Goald (GB, E.C.), 7-6, 6-2; B. Fulco (Arg. 58) b. A. Hobba (GB, 71), 6-4,

Dauxiline quart. - C. Evert (EU., 3). b. L. Goiarsa (Re., 149, 7-5, 6-0;
K. Ofasmota (Jap., 131) b. S. Goles (Yong, 72), 4-6, 6-3, 6-0;
C. Lindquist (Sull., 13) b. C. Benjamin (EU., 76), 7-5, 7-6;
B. Bunje (RFA, 11) b. W. White (EU., 46), 6-4, 6-4;
R. Fairbank (AfS, 31) b. P. Fendick (EU., 30), 6-2, 5-7, 6-2.

OT relations quart. P. Shriver (EU, 6) b. A. Minter (Austr., 59), 6-2, 6-2; I. Kuczynsku (Pol., 121) b. S. Meier (RFA, 61), 6-3, 6-3; R. Reggi (Ita. 18) b. S. Sloane (EU, 106), 6-2, 6-2; C. Tasrder (FR. 38) b. R. Marsinova (Ichéc., 66), 6-0, 6-2; S. Hamika (RFA, 19) b. C. Savchenko (URSS, 24), 6-3, 6-3; H. Sakores (Tchéc., 5) h. R. White (EU, 26), 6-2, 3-6, 6-3;

26), 6-3, 6-3.

Quarries quart. — L. Gildemeinter (Pér., 50) b. A. Kijmusta (Jap., 107), 6-2, 6-4; S. Graf (RFA., 2) b. T. Schener-Larsen (Dan., 65), 6-0, 6-0; N. Zvereva (URSS, 53) b. L. McNeill (EU, 12), 6-4, 6-4; A. Henricksson (EU, 44) b. N. Tauchet (Pra., 28), 6-4, 6-4; I. Novojin (Tebéc., 77) b. H. Na (EU, 46), 6-2, 6-3; G. Sahatini (Arg. 8), b. C. Christopy (Sal., 85), 6-1, 6-3; L. Dessongeot (Fr., 79) b. L. Garrone (Eta., 67), 3-6, 6-2, 8-6; S. Pete (EU, 90) b. W. Tarubull (Austr., 15), 6-4, 6-4.

#### DEFENSE

### Trop cher et inapte à l'emport de la bombe à neutrons

## Le missile français Hadès est contesté

L'aucien directeur adjoint des essais nucléaires, le général Guy Lewin, préconise l'abandon du système d'armes préstratégiques Hadès, en service dans l'armée de terre après 1992, et, s'il devait être conservé, il le juge, en tout cas, inadapté à l'emport d'une bombe à neutrons, comme cela est envisagé dans les états-

Spécialiste de physique nucléaire et directeur adjoint des centres d'expérimentations nucléaires du Pacifique jusqu'en 1985, après avoir animé le Centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense, le général Lewin est l'auteur d'un article sur la défense française qui pars't dans le dernier française, qui paraît dans le dernier numéro de la revue Stratégique de la Fondation pour les études de défense nationale (1) et qui, indi-rectement, reflète l'avis de nombreux spécialistes sur le programme Hadès d'armes nucléaires préstraté-

Décidé à la fin du précédent septennat, le programme Hadès, qui remplacera le missile Pluton dans les régiments d'artillerie nucléaire au début de la prochaine décennie, consiste en des missiles balistiques équipés d'une charge nucléaire et montés sur des véhicules semiremorques à partir desquels ils seraient lancés. Le véhicule transporte deux missiles et il est rechargeable. Avec une portée maximale de 350 kilomètres, le missile Hadès est approximativement l'équivalent du missile soviétique SS-23 et du Lance américain amélioré, en projet. Dès lors qu'il peut tomber, sur sa cible, à environ 80 kilomètres de son point de lancement, selon le mode de trajectoire choisi, le missile Hadès a été retenu par les états-majors comme étant l'un des porteurs possibles de la bombe à neutrons. La munition neutronique on l'arme à

rayonnements renforcés, comme préfèrent l'appeler les techniciens, est une arme thermonucléaire qui privilégie, sur le terrain, le dégage-ment de flux de neutrons à haute ment de l'ux de neurons a nante énergie libérée par l'explosion, au détriment du rayonnement thermi-que (effet de chaleur) et de l'onde de choc (effet de souffle). Elle est adaptée à la neutralisation des concentrations blindées adverses, qui précèdent nécessairement l'atta-

que.

«La portée limitée des effets immédiats sur les équipages de blindés (1 200 à 1 500 mètres), écrit notamment le général Lewin dans la revue Stratégique, implique de disposer d'un nombre relativement important de charges. C'est pourquoi le missile Hadès, tel qu'il est prévu, ne semble pas bien adapté est prévu, ne semble pas bien adapté à l'emport de l'arme à rayamement renforcé. Sa grande portée le rend trop onéreux pour qu'on puisse ral-sonnablement espérer se doter du nombre requis pour les besoins en charges à neutrons (probablement

#### Des projets rivaux

et onérenx "Par ailleurs, ajoute le général Lewin, cette portée et l'emploi cen-tralisé qui en découle ne sont pas compatibles avec une arme dont, seules, les univés au contact sont en mesure de déterminer avec précision le lieu et le moment de l'emploi. Qu'on le veuille ou non, l'arme à rayonnement renforce ne pourra être un facteur important d'effico cité de nos forces que dans le cadre d'une superartillerie, avec des nas-siles à portée réduite, voire des

D'une manière générale, l'ancien directeur adjoint des essais nucléaires s'en prend au programme Hadès, qu'il estime inutilement concurrent du missile ASMP (air-sol moyenne portée) sur les avions.

En service à bord des bombar-diers Mirage-IV, le missile ASMP devrait prochamement armer le Mirage-2000 (dans sa version nucléaire) et le Super-Etendard de l'aéronavale. Transportant une charge thermonucléaire de 150 kilo-tomes, l'ASMP parcourt, en toute sutonomie, entre 100 et 300 kilomè-tres de distance, selon qu'il est tiré, depais l'avion, à basse altitude on en haute altitude.

« Compte tenu du rôle non déter-

Compte tenu du rôle non déter-minant de l'arme nucléaire tactique dans notre dissuasion, est-il bien nécessaire de disposer de ces deux systèmes? Et si les restrictions budgétaires Imposent des abandons, écrit le général Lewin, ne serait-il pas sage de renoncer au système Hadès, qui ne présente aucun carac-tère de priorité? Sans doute le pro-gramme est-il déjà bien evancé, et son arrêt aurait des conséquences son arrêt aurait des conséquences sur le plan industriel : mais il ne faut pas que les contraintes indus-trielles soient déterminantes pour le choix. >

Sans l'avouer, le général Lewin, qui connaît bien les questions nucléaires, est l'interprète de nombreux spécialistés qui estiment, avoc lui, que les missies Hadès (de l'armée de terre) et ASMP (de l'armée de l'air et de l'aéronavale) font deuel le armée de l'air et de l'aéronavale). font double emploi dans la panoplie française. De surcroft, il s'agit de deux programmes importants sur le plan financier. Avec le coût des pian imancier. Avec le colit des avions, l'arsenal aérien préstratégique est évalué à 37 milliards de francs. Le programme Hadès représente une dépease de 14 milliards de francs. Il a, cependant, l'avantage, pour lui d'être un système valable a tons temps à la différence de l'avion qui est pénalisé par la météo-mologie.

(1) Strategique, Fondation pour les études de défense nationale, Hôtel national des Invalides, 75007 Paris, n° 34, 60 F.

#### EDUCATION

### France-Allemagne: les silences des manuels

Que l'histoire de la seconde guerre mondiale ne soit pas ensci-gnée de la même façon dans les écoles allemandes et françaises n'est pas vraiment étonnant. Mais l'étude comparative des manuels scolaires d'histoire utilisés en France et en République sédérale d'Allemagne en dit long sur ce qui reste dans les deux pays du grand traumatisme de la période nazie.

Le débat organisé, vendredi 26 juin, par l'Association des journalistes universitaires, avec le soutien de l'Office franco-allemand pour la montrer qu'au-delà des visions propres à chaque histoire nationale des convergences existent. Si l'on s'en tient au contenu des manuels, tous les élèves français et allemands devraient savoir que l'ittler préparait, bien avant 1939, la guerre et le génocide des juifs. De même, la réalité et le fonctionnement des camps d'extermination sont abondamment décrits dans les deux pays. Et M. Rainer Riemenschneider, chargé de recherches à l'Institut historique allemand de Paris, a pu affirmer que « les auteurs des livres scolaires ont conçu leurs ouvrages dans le même esprit, sans doute inconsciem-

Mais ces ressemblances ne résistent pas à un examen plus détaillé. Même si 1945 apparaît dans les deux pays comme . la fin d'un long cauchemar ., les jeunes Allemands de l'Ouest associeront cette date à l'idée de catastrophe, tandis que eurs contemporains de ce côté-ci du Rhin en retiendront le mot de « libé-



Dessin de la Franfarter Allgemeine Zeitung du samedi 27 jain.

L'histoire de la France sons l'occupation n'est pratiquement pas enseignée en RFA, puisque, comme l'explique M. Jean-Claude Allain, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Mans, « après juin 1940, la France n'est plus un adversaire prioritaire pour l'Allemagne ». Les élèves allemands ne savent donc rien de Pétain et pas grand-chose de de Gaulle et de la Résistance. De leur côté, les Allemands remarquent que les manuels français ignorent leur propre résistance au nazisme et oublient de préciser que le peuple allemand lui aussi a souffert, non sculement de la guerre mais aussi du régime nazi.

C'est pour tenter de faire disparaître ce que, de part et d'autre, on estime être des anomalies et rapprocher l'enseignement de l'histoire dans les deux pays, qu'une commission franco-allemande d'historiens vient de publier une série de recommandations (le Monde du 7 mai), qui seront diffusées aux ministères chargés de l'éducation et aux éditeurs de livres scolaires. Mais, si les historiens français et allemands se prement ensemble à rêver d'une histoire européenne » commune ils avouent aussi qu'il faudra bien plus d'un demi-siècle pour effacer le lourd passé des histoires nationales.

PHILIPPE BERNARD.



## L'ACADÉMIE FRANÇAISE A REÇU M. JEAN-LOUIS CURTIS

# Un romancier clandestin

ment », M. Jean-Louis Curtis s'attache à remattre au jour la production romanasque de son prédécesseur, Jean-Jacques Gautier, à peu près totalement occultée par son activité de critique drama-

« Cette partie de son œuvre étouffe l'autre »; déclarait déjà, le 17 mars 1973. Marcel Achard en l'accueillant sous la Coupele. comme M. Michel Droit le rappelle. Pourtant, le conteur fantastique de l'Oreille, le romancier naturaliste à la Zola d'Histoire d'un fait divers, des Assassins d'eau douce, de L'auriez-vous condamné 7 et d'une demi-douzsine d'autres récits aussi noirs, méritait une plus équitable survie.

Paradoxalement, ce sont ses chroniques du Figuro, per définition éphémères, qui défient l'oubli, au moins pour nos contemporains. Il est vrai que les plus percutantes ont été réunies en Elles fixent la pensée, la culture, les goûts, les enthousmes, les humeurs, bonnes ou mauvaises, d'un critique unanimement écouté, terriblement redouté, qui pouvait « en vingtquatre heures remplir ou vider une salle ».

Autent Jean-Jacques Gautier faisait état dans ses romans d'un pessimisme sans recours, autant le chroniqueur donnait le spectacle (c'est le mot) d'un être plein de santé et d'allégresse. L'antinomie n'est qu'apparente. Elle dévoile les deux faces, d'un auteur qui n'a pas celé une angoisse congénitale, mais qui a voulu, à son public et à lui-même, donner le change. Qui, ainsi, pourrait redire comme il v a trente ans : « C'est tout à fait moi. »

# Le discours du récipiendaire

ESSIEURS, la première curio-sité d'un candidat à l'Académie est de consulter le liste des académiciens ayant, au cours des siècles, occupé le fautenil qui sera peut-être le sien. Cette liste est fournie, en annexe, à la fin du volume, dans l'Histoire de l'Académie française, par le regretté duc de Castries.

Le premier occupant du trentee fauteuil est un monsieur Auger de Moléon, dont le nom pouvait indiquer qu'il était originaire de la même pro-vince que moi, bien que « Moléou », chez hui, s'écrivit avec au, non pas avec o; mais on sait qu'au dix-septième siècle l'orthographe des noms propres est flottante. C'était un abbé, un peu libraire. qui avait édité, entre autres, des Mémoires de Marguerite de France. reine de Navarre, ce qui semblait confirmer mon hypothèse touchant ses origines pyrénéennes. Or cet Auger de Moléon, clu à l'Académie en 1635, en fut expulsé en 1636. A l'unanimité. Je me suis reporté, dans le corps de l'ouvrage, au récit détaillé de l'inquiétant épisode; et j'ai appris, d'abord, que cette exclusion représentait un cas unique dans les annales de l'Académie ; essuite, que M. de Moléon avait été exclu parce qu'il s'était rendu coupable d'un important détournement de fonds.

Je vous avoue, messieurs, que je me suis senti rassuré. Certes, il ne faut jurer de rien, et personne n'est à l'abri de la tentation. Mais les chances sont, malgré tout, très faibles, que je renouvelle l'exploit financier de mon lointain prédécesseur : je n'ai pas les capacités qui me permettraient de le rénesir ni même de le concevoir. Oublions donc le fâcheux début du trente-huitième fauteuil; et permettez-moi, en revanche, au nom de l'amour que je porte à ma province, de saluer la mémoire de deux compatriotes qui furent académiciens eux aussi. hommes d'Etat, et, l'un et l'autre, des modèles d'honorabilité : les Béarnais Louis Barthon et Léon Bérard.

#### L'artisan mystifié

ANS l'esprit d'un candidat à l'Académie, l'évaluation de ses chances, l'espoir d'un succès, la résignation anticipée à l'échec, les soins que demande l'occasion, l'empêchent le plus souvent de mesurer, et même d'apercevoir, l'andace intrinsèque de sa démarche. C'est après son élection que cette audace lui apparaît soudain sous une lumière vive.

En évoquant les noms illustres du passé et du temps présent qui font la gioire de notre pays et de cette Compa-gnie par laquelle il vient d'être agréé, peut-être, dans un accès passager d'humilité, se demandera-t-il s'il n'y a pas en maldonne, erreur sur la personne. comme cet artissa de Bagdad qui, dans un conte des Mille et Une Nuits, est choisi par le calife Haroun al Rashid comme objet d'une royale plaisantarie : transporté au sérail après avoir été drogué, on lui annonce, à son réveil, que le calife, c'est hui. Bien entendu, il est éberlué. Mais la cour est là, qui lui témaigne les marques du respect que l'on doit à la souveraineté. Un roulement de tambour a peut-être accompagné son entrée dans la salle du trône. Il se voit revêtu d'un riche costume, orné de broderies à la conleur de l'Islam, le vert. Aussi finit-il par croire qu'il est vraiment celui qu'on lui affirme qu'il est.

Peu à peu, par degrés, et c'est là tout le comique du conte, il adopte l'attitude correspondent à sa dignité nouvelle. Mais le parallèle ne s'applique pas au cas présent. Je ne crois pas, en effet, que le répertoire des malices académiques comporte des tours aussi cruels. Cette ocrtitude apaisante n'atténue pas, mais, au contraire, avive le sentiment que j'ai, simultanément, des devoirs et des disciplines que m'imposera le redoutable hon-

neur de partager vos travaux. Vons m'avez jugé digne d'y être associé.

Laissez-moi vous exprimer ma reconnion des damnés. naissance de cette grâce que vous me

Quand on aime sa langue natale et que l'on souhaite la servir avec un respect filial, est-il mission plus exaltante que veiller à préserver ses beautés, maintenir ses pouvoirs et répandre sa gloire parmi les nations? Cette mission est celle de votre Compagnie. Elle la remplit, depuis ses origines, avec une autorité courtoise qui force le respect même de ceux qui font profession de ne vous point aimer. Dans un temps où nous royons que les principaux idiomes parlés en Europe sont menacés par des agents de corruption et de déclin, travailler à leur sauvegarde est, plus que jamais, une

S'il est vrai qu'une communanté humaine existe et se définit d'abord par sa langue, il n'est pas exagéré de dire, isque vous êtes les gardiens des mots de la tribu, que c'est beaucoup grâce à vous que la tribu antique à laquelle nous appartenons garde conscience de son identité. Cela se vérifiera peut-être avec une évidence croissante dans l'avenir. Mais déjà, chacun sent, plus ou moins confusément, que si l'Académie française se perpêtue en demeurant ce qu'elle est depuis des siècles la civilisation française pourrait bien n'être pas

#### La communion des damnés.

ESSIEURS, j'ai le privilège difficile de succéder à un homme que vous apprécilez et posé ma candidature, j'ai songé que l'éloge que je serais appelé à prononcer si j'étais élu ne serait pas pour moi un exercice d'école, le morceau de rhétorique obligé d'une cérémonie officielle. mais un hommage spontané, puisque l'étais familier de l'œuvre de mon prédécesseur, que l'admirais ses dons, que j'estimais son caractère, que j'avais enfin de l'amitié pour lui.

C'est par un coup d'éclat que Jean-Jacques Gautier, en 1946, fait ses débuts dans les lettres. Son premier roman, l'Oreille, est salué partont comme une manière de chef-d'œuvre, un ouvrage remarmable par la force et l'iniversalité de son thème et par la virtuosité de l'exécution. C'est un récit fantastique, dans une veine qu'ont exploitée, entre autres, Edgar Poe et Oscar Wilde; et c'est, en même temps, la gestation de ce récit dans l'esprit d'un écrivain qui tient un journal de ses travaux et de ses jours.

J'en rappelle en quelques mots l'argument. Une jeune femme fait la connaissance d'un homme dont l'aspect inspire de la répulsion. En effet, il est atteint d'une difformité physique : son oreille gauche a deux fois la taille d'une oreille normale. En dépit de cette monstruosité, l'homme exerce un pouvoir étrange de séduction, à laquelle la jeune femme, passive, végétative, finit par céder. Elle devient sa compagne. Il la comble de cadeaux, de soins, de prévenances. Il l'habitue au luxe. Il lui révèle la sensualité. Il la rend cupide, cynique, impitoyable. Or, à mesure que s'accomplit cette corruption méthodique, on constate que l'oreille effrayante diminue de volume; et, un jour fatal, c'est l'oreille de la jeune femme qui, soudain, grandit en proportion. La difformité physique est passée du corrupteur à sa victime.

Deux très anciens motifs transparaissent sous l'anecdote : la perversion intérieure finit par modeler l'apparence extérieure, le visage devient le blason de l'âme, - c'est l'idée centrale du Portrait de Dorian Gray ; et, d'autre part, le Mal est contagienx ; au dogme chrétien de la réversibilité des mérites ferait pendant un dogme infernal : celui de la réversibi-

#### Qui est qui?

E récit est livré par fragments chronologiques successifs entre lesquels viennent s'insèrer des pages du journal que tient un écrivain supposé nommé Martin Florent, un double peut-être de l'auteur du livre, on plutôt une projection sictive qui à la fois se superpose à l'auteur que nous connais-sons et se sépare radicalement de lui. Dès ce premier ouvrage apparaît donc un autre grand motif qui va hanter tous les romans de Jean-Jacques Gautier ; la quête pirandellienne de l'identité, du moi, un « qui suis-je ? » angoissé ; mais la quête aussi de l'identité de l'autre, un « qui es-tu ? » destiné à demeurer sans réponse, puisque la plupart des êtres possèdent non pas un, mais plusieurs visages, le plus souvent contradictoires. Du puits sans fond de l'expérience humaine sort non pes la vérité, mais plusieurs. C'est tout à fait moi est le titre lecteurs à un écrivain.

Chacun de ces neuf lecteurs s'est reconnu dans son livre comme on se reconnaît dans un miroir ; mais chacune des neuf images est complètement différente des huit autres. Face, trois quart, profil présente trois interprétations différentes du même destin. Si Jean-Jacques Gautier a prisé les sujets de certains de ses romans dans les dossiers d'un grand avocat de ses amis, c'est peut-être parce que le fait divers que nous relatent les journaux reste toujours, malgré les éclairages successifs apportés par l'enquête et par les témoins, une énigme, une sorte de cauchemar où la vérité d'un être se dissont, insaisissable à jamais.

Le journal de Martin Florent est composé de réflexions sur son travail et sur ses rapports avec le monde extérieur. avec les autres; mais voici que la rencontre d'une jeune femme, Thérèse, introduit soudain dans cette vie préservée un élément affectif des plus intenses bientôt passionnel. On voit alors s'établir entre le journal et le récit intercalé dans le journal, l'Oreille, des interactions, une sorte de va-et-vient continu, qui amène perfois le lecteur à se demander où s'arrête la réalité vécue, où commence Phistoire inventée. Or cette question, on peut se la poser à la lecture de presque tous les romans de Jean-Jacques Gautier. Son premier ouvrage, l'Oreille, contient en germe son œuvre ultérieure.

L'année suivante, 1946, le deuxième roman, Histoire d'un fait divers, qui obtiendra le prix Goncourt, raconte la destinée pitoyable d'un mineur du Nord, transplanté à Paris, un pauvre homme perclus de timidité, maladroit avec les mmes, méprisé ou berné par elles et qui finit, hui, l'innocent, humble parmi les humbles, par tuer sa seconde compagne, qui se disposait à le quitter. C'est ici, l'observation minutieuse d'un milieu social bien circonscrit, avec son mode de vie, son langage, son système de valeurs morales. Tous les romanciers savent combien il est ardu de décrire avec naturel et vérité des sociétés très éloignées de celle où l'on vit soi-même et dont on a la pratique habituelle. Lorsque nous prenons pour personnages de nos fictions des gens de la même famille morale que nous, du même terreau social, nous parvenons sans trop de peine à saisir la ressemblance, à frapper la note juste. Mais si nous nous avisons de vouloir faire vivre un ouvrier, un émigré, un paysan ou un technocrate, un financier, un politicien, c'est-à-dire quelqu'un qui ne hante pas les bois sacrés de la rive gauche, si nous ambitionnons d'être un romancier dans la grande tradition du dix-neuvième siècle, alors nous mesurons la difficulté de

d'aujourd'hui qui nous montrent inlassablement le même milieu parisien et médiatique d'intellectuels et assimilés, d'hommes de lettres, de journalistes, de personnel de maisons d'édition, d'artistes, de gens de théâtre et de cinéma, c'est-à-dire l'image du romancier lui-même, démultipliée à l'infini dans les miroirs de la brasserie Lipp. Pour décrire cette microsociété vivant en circuit fermé, il se publie, chaque année, en France, un grand nombre d'ouvrages, qui ne sont pas tous dénués de mérites, mais dont on se demande à qui ils s'adressent, en dehors des quelques personnes pour lesquelles, manifestement, ils ont été écrits. Si bien que l'on a parfois envie de donner à de jeunes auteurs, trop éblouis par les paillettes du parisianisme, le conseil que Platon donne à tous les hommes : cessez de vous hypnotiser sur des ombres, sur des silhonettes inconsistantes. Découvrez le monde extérieur. Sortez de la caverse.

Comme s'il se repentait d'avoir pris pour personnage de son premier livre un écrivain, un double de lui-même, Jean-Jacques Gautier choisit pour héros, ou antihéros, du livre suivant, un prolétaire, qui se trouve être, de surcroît, ce que l'on appelle communément «un pauvre type». Il faut admirer le pouvoir de sympathie et l'habileté consommée grâce auxquels le romancier parvient à nous rendre perceptible la vie intérieure de quelqu'un qui ne sait pas qu'il a une vie intérieure et qui ne dispose pas des mots qui lui permettraient d'en rendre compte. C'est, comme je disais il y a un instant, l'art du roman dans la grande tradition naturaliste, dont le maître inégalé demeure Emile Zola. En relisant Histoire d'un fait divers, je pensais constamment à Zola : c'est la même justesse dans la restitution du langage particulier à la classe sociale que l'on décrit, la même « soumission à l'objet », selon l'expression des critiques d'art, la même volonté puritzine de ne pas reculer devant la peinture du trivial, du sordide, du stupide, lorsque cette peinture est nécessaire – bref, la même religion de la vérité.

Cette veine naturaliste, Jean-Jacques Gautier lui restera fidèle, à la fois par conviction d'écrivain et par tempérament. C'est sa vision du monde, une vision sombre, et qui fait à la laideur morale, à la perversité, au Mal, une place très grande. Comme le notait, en 1985, notre confrère M. Bertand Poirot-Delpech, dans cette œuvre, « le Mal règne en maître » ; et il se posait la question : - Pourquoi ce pessimisme sur les autres et sur soi? » Ici, les tentatives d'analyse seraient sans doute vaines. Nous savons, depuis que Marcel Proust nous l'a dit, que l'homme qui écrit a pen de rapports avec le même homme que nous rencontrons dans l'ordinaire des jours. Jean-Jacques Gautier nous apparaissait comme un vainqueur, il rayonnait de cordialité, de gentillesse et d'humour. Comment pouvait-il être celui qui, dans ses romans, jette sur le monde un regard si féroce ?

Ses sujets sont parfòis dignes d'un Barbey d'Aurevilly. En voici quelquesuns. Un auteur à succès est détruit, au moral et au physique, par une jeune per-sonne qui, parce qu'elle le trouve trop sûr de lui, s'est juré sa perte. C'est la Demoiselle du Pont-aux-Anes. De grands bourgeois de province n'acceptent pas une jeune étrangère qu'a vonlu épouser, contre leur gré, l'héritier de la famille. Avec une ingéniosité démoniaque, ils torturent cette bru indésirable. la tranforment pen à peu en domestique, la ponssent à une tentative de suicide. Elle ne meurt pas, mais se mutile affreusement et finit ses jours dans un hospice. C'est les Assassins d'eau douce.

Un homme dont l'épouse meurt en couches refuse de voir l'enfant qui a coûté la vie à celle qu'il adorait. Vingt

ans plus tard, il retrouve cet enfant, une jeune fille resplendissante, tout le portrait de sa mère. L'homme se prend d'une passion chaste, mais exclusive et possessive, pour cette fille retrouvée. Lorsqu'elle veut se marier, épouvanté à la pensée de la perdre, il tue le fiancé. C'est M'auriez-vous condamné?

Enfin, la plus sinistre, peut-être, de ces histoires vouées au malheur, celle qui est intitulée, par antiphrase. Une amitié tenace. Par antiphrase, car c'est d'une haine tenace qu'il s'agit, plus exacte-ment d'une vengeance, poursaivie avec une patience inflexible pendant des années, jusqu'à son aboutissement, le mourtre. Un homme d'une grande séduction, riche de tous les dons, est, sans qu'il s'en doute, l'objet d'une jalousie, d'une envie démesurée de la part d'un collègue de travail qui est, lui, quelqu'un de banal, une de ces figures qu'on ne remarque pas, que personne ne songe à aimer mi à détester. Ce médiocre s'arrange pour provoquer le suicide de l'épouse de l'homme qu'il exècre.

Des années plus tard, le veuf découvre, par hasard, la vérité. En quelques instants, cet homme magnifique, ce parangon d'humanité, devient la proje d'une haine égale à celle que lui portait son collègue de jadis, envers qui il s'était toujours montré affable, par courtoisie naturelle, par indifférence, peut-être aussi par une commisération secrète. Bientôt, il n'a plus qu'une pensée : l'anéantir, mais l'anéantir lentement, à petit feu, en faisant de sa vie un enfer. Et il y réussit.

C'est dans ce roman que le thême obsessionnel de la perversité naturelle de l'homme éclate avec le plus de noirceur : il existe vraiment une communion des . le mai enger che en proche, il gangrène les êtres les plus nobles et les change en démons. Ce motif spirituel semble se rattacher moins au christianisme qu'à l'une de ses hérésies : il hantait les catheres et leur inspirait le désir que toute vie s'arrêtât dans un monde d'où la grâce s'est retirée.

#### L'apaisement

OURTANT, quatre ans plus tôt. en 1978, avait paru Ame qui vive, non point un roman, mais un sermon, un vrai sermon, celui d'un vieux curé qui monte en chaire une dernière fois, afin de dire adieu à ses paroissiens, qu'il va quitter pour aller en maison de retraite. En fait, au-delà des paroissiens, il s'adresse à tous les êtres vivants ; et le vieux curé est encore un de ces rôles de composition où Jean-Jacques Gautier s'est glissé tant de fois pour nous surprendre, nous intriguer, nous livrer un autre aspect de lui-même, une vérité partielle, un reflet de ce moi plus élusif que le mercure. Et que nous dit ce sermon? Il nous dit que le monde dans lequel nous vivons change trop vite, sans doute, pour notre faible capacité d'absorption du changement ; mais qu'il ne faut pas en avoir peur, car, en dépit de ses injustices, de ses violences inexpiables, il a aussi ses bienfaits, sa beauté, sa grandeur. Pour la première fois se fait entendre dans cette œuvre la voix de l'espérance. « Le premier devoir de chacun d'entre nous, dit le vieux curé, est de favoriser nos dispositions à aimer. •

Dans le dernier ouvrage, publié en 1985, qui porte le beau titre mélancolique le Temps d'un sillage, Jean-Jacques Gautier, à qui sa femme, Gladys, pose la question : · Pourquoi tout ce que tu écris est-il si triste? », hésite un peu, cherche une réponse qui le satisfasse, et dit enfin ceci : « Tout se passe comme si, par compensation, par hygiène morale et mentale, j'avais mis tout mon malheur en puissance dans les livres, pour me nettoyer et jouir en paix de mon bien. >

(Lire la suite page 10.)

# LA RÉCEPTION DE M. JEAN-LOUIS CURTIS A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

#### Le discours du récipiendaire

(Suite de la page 9.)

Peut-être la vérité est-elle moins simple. Les dernières pages de l'ouvrage (les dernières pages que Jean-Jacques Gautier ait écrites) sont une méditation sur ce que pourrait être « l'essentiel », pour nous, dans notre vie. Les réponses sont diverses et contradictoires : « Voyez, je ne suis pas fixé... Sans doute l'essentiel est-il, si possible, de se faire accepter pour ce qu'on voudrait être, et, accepter pour ce qu'on voudrait etre, et, après, de se supporter tel qu'on est. » La longue quête de l'identité, du Moi, n'est pas achevée, peut-être parce que sa résolution ne peut s'accomplir que dans un autre monde. L'angoisse de celui qui voulait se retirer à jamais dans « la chambre du fond » n'est pas conjurée non plus, mais elle alterne maintenant avec des phases de sérénité. Ce livre d'effusion, ou d'abandon, dans lequel Jean-Jacques Gautier a livré le meilleur de lui-même, baigne dans une lumière

Le survol trop rapide que je viens de faire de cette œuvre n'a pu qu'en déga-ger certaines lignes de force, en suggérer l'étonnante unité d'inspiration. Je crois que c'est une œuvre qu'il faut redécou-vrir, parce qu'elle a été sinon occultée, du moins partiellement voilée par l'éclat public exceptionnel d'une autre œuvre, d'une carrière parallèle à la carrière du romancier, celle du critique dramatique.

#### Place au théâtre

ORSQU'ON passe des romans aux chroniques, on passe d'une pénombre sulfureuse, inquié-tante, à une clarté vive et allègre; de Saturne à Jupiter; et il faut prendre l'image dans son sens littéral : le grand maître des pages théâtrales du Figaro brandissait la foudre : mais, avant de montrer la place de Jean-Jacques Gautier dans l'histoire de la critique dramatique, peut-être convient-il de rappeler brièvement certains aspects de la période pendant laquelle il s'est affirmé et imposé comme chroniqueur de théatre, c'est-à-dire pendant les dix à quinze premières années de l'après-guerre.

Cette période est caractérisée par une grande effervescence dans tous les ordres de l'activité intellectuelle et créatrice. On a le sentiment que les modes de es forme être, et doivent être, bouleversées. Une notion émerge, qui ne tarde pas à tout dominer : celle de « nouveauté ». Diffusée dans le public, elle semble exercer sur lui une manière de fascination. Désormais, un cuvrage artistique, littéraire ou théâtral doit porter l'étiquette de « nouveau » pour mériter l'examen. Or une chose nouvelle ne relève pas de catégories esthétiques par sa seule nouveauté. L'adjectif - nouveau » désigne un état de fait, il n'implique pas un juge-ment sur la qualité. Les objets en matière plastique sont une nouveauté absolue dans l'histoire du monde. On n'est pas sûr qu'ils représentent un gain esthétique appréciable.

Mais, dans la presse, entre 1950 et 1965 environ, la nouveauté devient une valeur en soi, sans que personne, d'ailleurs, ait iamais défini avec précision en quoi telle ou telle forme, déclarée nouvelle, se distingue et se sépare de ce qui existait déjà. On a donc affaire ici à une notion confuse et rudimentaire, pour tout dire un peu barbare, mais qui est sans doute le produit inévitable d'une époque où l'information touchant l'actuel et le provisoire est beaucoup plus répandue que la vraie culture.

Le théâtre n'échappe pas à l'agression de cettte barbarie. On jette l'anathème sur des genres dramatiques qui avaient la faveur du grand public entre les deux guerres. On condamne des ouvrages qui visent d'abord à plaire, à divertir, ou qui se réclament de modèles classiques. On voit même se manifester une méfiance à l'égard non seulement du « beau langage », tenu pour ornemental et artificiel, mais pour le texte même, dont on tend à diminuer l'importance par rapport à des éléments de spectacle pur. On recherche l'essence du théâtre dans ce que les historiens nous disent qu'il était à ses origines et dans ce que les ethnologues nous disent qu'il est encore là où subsistent des sociétés qui n'ont pas évolué depuis des millénaires. Ceux qui préconisent le retour à ces formes archaiques ne semblent pas se préoccuper de savoir si elles peuvent correspondre à l'esprit d'un Occident de technologie et d'abondance, où l'on observe encore, sporadiquement, des pratiques religieuses, mais où le sens du sacré, sur quoi était fondé le théâtre des origines, s'est perdu.

A l'opposé de cette esthétique, d'autres théoriciens pronent un théâtre non de participation, mais, au contraire, de critique. Le spectateur est censé prendre ses distances par rapport à ce qu'on lui montre sur la scène, et il ne s'agit plus pour lui d'être diverti, ou ému, ou transporté, mais de comprendre, à travers une fable démonstrative, le monde dans lequel il vit, et de le juger. Théâtre politique, donc, théoriquement destiné aux masses laborieuses afin de les aider à prendre conscience d'elles-mêmes et de leur combat. Dans la pratique, c'est surtout à un public bourgeois que ces ouvrages sont offerts. Pendant cette décennie 50-60, l'assistance des invités

aux premières, débordante de bonne volonté, était disposée, entre 9 et 11 heures du soir, à démonter les mécanismes de l'exploitation capitaliste, si un metteur en scène un peu autoritaire lui enjoignait de s'y employer. Le public prolétarien se montrait peut-être plus réticent. Il fréquentait les maisons de la culture quand on y jouait Molière, Beaumarchais ou Feydeau. Il les désertait quand on y jouait les épigones de Brecht.

Un autre phénomène caractéristique du théâtre d'après guerre est l'émer-gence du metteur en scène, on pourrait même dire son assomption au ciel de l'art dramatique; mais cela avait déjà commencé au cours des années 30. Le théâtre contemporain n'a certes pas eu à souffrir de cette promotion. On sait ce qu'il doit à des metteurs en scène comme le grand Jean Vilar autrefois, comme Peter Brook de nos jours, et je pourrais en citer d'autres, qui out mis au service des œuvres classiques ou modernes leur intelligence, leur science du théâtre et leur talent d'animateur. Mais il est arrivé aussi, trop souvent, que des metteurs en scène sans scrupules pratiquent l'opération inverse : au lieu de se mettre au service de l'œuvre, c'est l'œuvre qu'ils mettent à leur service, - au service de leur sectarisme politique, de leurs délires esthétiques, ou simplement de leur mégalomanie.

C'est ainsi que nous avons ve représenter des ouvrages classiques rendus méconnaissables à force d'avoir été triturés à des sins qui leur étaient complètement étrangères. Nous avons vn des Molière brechténisés à mort, des Racine livrés, pantelants et sans défense, au scalpel d'une psychanalyse de magazine, des Labiche qui semblaient sortir d'un long stage d'apprentissage dans la mai-son Borniol. Nous avons assisté à des exercices de reptation sur le plancher, à des montées et descentes, à vive allure, d'escaliers piranésions par des acteurs au bord de l'infarctus, qui n'en continuaient pas moins, parmi des halètements d'ago-nie, à lancer des lambeaux d'alexandrins

#### Des égards pour le public payant

'EST à cette époque que le public s'est détourné du théâtre, parce qu'il était rebuté par l'arbitraire, la gratuité, la confusion, l'ennui pur et simple de tant de soirées que l'on devait à la paranoïa de certains metteurs en scène, à la morgue de quelques esthètes, à la propagande du sectarisme, aux abus de l'expérimentation, enfin à la tyrannie stupide de la nouveauté à tout prix. iamais le divorce entre le dudlic tains agents de ce que l'on appelle « le pouvoir culturel » n'a paru aussi grave qu'à cette époque. Ce divorce, à vrai dire, existe en France depuis longtemps. L'analyse déborderait mon propos : mais c'est un fait que l'opinion de la majorité silencieuse et l'opinion non point précisément de l'élite, mais de puissantes coteries en place ne coïncident plus jamais, De part et d'autre de l'abîme qui les sépare, le public et ces coteries, comme les deux sexes dans le poème la Colère de Samson, de Vigny, se jettent « un regard irrité ». Leur incompréhension mutuelle est envenimée par l'attitude de quelques bien-pensants de notre fin de siècle, chez qui l'amour officiel de l'humanité est tempéré par un mépris sincère des classes moyennes

C'est alors qu'intervient Jean-Jacques Gautier. Il ne méprise pas, lui, les classes moyennes, le public payant. Inlassablement, il a proclamé sa certitude que la foule des spectateurs a l'instinct de ce qui est beau, de ce qui est grand, qu'elle aime le bon théâtre quand on lui présente du bon théâtre, et que, en fin de compte, c'est elle, toujours, qui a raison. Sa conception du rôle du critique est fondée sur le respect qu'il ressent pour ce public anonyme et sur la confiance qu'il lui témoigne spontané-ment. Il croit que le critique doit d'abord informer, fournir un renseignement pra-

tique, documentaire. Pour cela, il commence par situer l'ouvrage : la pièce que vous allez voir relève de tel ou tel genre dramatique, vous pouvez en attendre telle ou telle sorte de plaisir ou d'intérêt. C'est ensuite qu'il exprime son opinion personnelle sur la qualité du spectacle offert, sans jamais perdre de vue qu'il s'adresse à des milliers de lecteurs et doit être compris de tous. Une telle démarche est l'honnêteté même. Et je me demande lequel, du partisan inconditionnel de toutes les nonveautés et de toutes les avant-gardes. écrivant surtout pour ses pairs, pour une élite de spectateurs déjà très avertis, ou du critique soucieux d'être entendu par le plus grand nombre, je me demande, ou plutôt j'ai cessé depuis longtemps de me demander lequel est le vrai démocrate, et lequel est le mainteneur d'un apartheid intellectuel, c'est-à-dire, en dernière analyse, d'une sournoise ségrégation de classes.

Outre l'amour passionné du théâtre, la connaissance approfondie du répertoire français et étranger, Jean-Jacques Gautier possède deux vertus qui, dans le conformisme à peu près général de l'époque, sont des vertus subversives : la liberté de jugement et le bon sens. Faire usage de bon sens et de liberté de jugement au cours des décennies 50 et 60, c'était se condamner à passer soit pour un réactionnaire, au pire sens du terme, soit pour un provocateur. Comme la provocation est à la mode et que les cercles dirigeants du pouvoir culturel n'aiment pas beaucoup décerner des brevets d'originalité à ceux qui les attaquent sans merci, ces derniers sont instantanément étiquetés comme réactionnaires.

Jean-Jacques Gautier peut, en vingtquatre heures, remplir ou vider une salle. Les directeurs tremblent. On poste des observateurs dans les loges d'avant-scène, pour épier le critique, tenter de déchiffrer sa physionomie. Au cours de la soirée, les observateurs vont, de quart d'heure en quart d'heure, au bureau directorial pour apporter des nouvelles du front. Ces communiqués de guerre sont coulés dans des formules d'une concision émouvante : « Il a ri deux fois », « il a froncé les sourcils », « il fait un dessin sur son programme ».

Cette indépendance de jugement, ce courage à défier les modes et les mots d'ordre. Jean-Jacques Gautier les actives de la lacques Gautier les actives cher. Aucun homme de lettres, à notre siècle, n'a été plus insulté, plus vilipendé que lui. Les coups n'ont jamais cessé de pleuvoir. De grands hebdomadaires lui consacrent des numéros spéciaux d'éreintements et d'injures. On le traite de fléau public. Un journal d'extrême gauche dénonce, je cite, ses . pernicieuses activités ».

Un auteur dramatique qui passait, aux yeux d'une partie de la critique, pour une réincarnation d'Eschyle ou de

pour que cette logique ne puisse à aucun oment être déduite par le spectateur.

C'est dans cette double et contradiotoire exigence que réside le secret d'une pièce bien faite. Il y a contradiction au départ, mais la pièce n'existera que si cette contradiction est résolue. La notion de pièce « bien faite », de « métier », de de pièce « oten fante », de « metter », de « compétence », est le motif récurrent des chroniques de Jean-Jacques Gautier. Il n'ignore pas que, en insistant sur cet aspect artisanal de la création dramatique, il est à contre-courant de son époque à contre-courant des modes, de l'esthétique de son époque. Il se doute bien qu'il sera décrié dans quelques salons, mais cela lui est égal, parce qu'il préfère la vérité qui traverse les siècles aux options éphémères d'un temps ou

De cet ensemble de qualités exigées d'un ouvrage de théâtre, on peut déduire l'ensemble de leurs contraires, c'est-àdire des défauts ou des fautes qu'il convient de condamner. Puisqu'une pièce doit être intelligible, communica-ble, il s'ensuit que Jean-Jacques Gautier répudie une construction lâche ou incohérente, l'obscurité du langage, un excès d'abstraction ou d'intellectualisme, le

critique trop méfiant à l'endroit des ouvrages où l'on trouvait justement ces

Mais, en regard des auteurs auxqueis il n'a pas rendu justice, combien d'autres lui doivent leur légitime succès! Notre amie Gladys Gautier, que je salue ici, m'a communiqué un document, une feuille de papier sur laquelle, un jour de 1985, son mari avait voulu noter les titres qui lui venaient spontanément à l'esprit, s'il cherchait à se rappeler ses meilleurs souvenirs de théâtre. Je ne réciterai pas la liste, mais de l'Alouette à Christophe Colomb, du Mari, la Femme et la Mort à l'Œuf, de Port-Royal au Roi se meurt, les pièces qu'il avait aimées et louées sont parmi celles que nous considérons aujourd'hui comme les classiques français du théâtre du ving-

#### Ferveur...

travers cas chroniques si diverses, si chatoyantes, mais unifiées par la forte personnalité de leur auteur, on peut esquisser quel-ques traits qui définissent la manière du critique. Le premier de ces traits est, de crinque. Le premier de ces traits est, de toute évidence, la ferveur, l'enthousiasme. Quand Jean-Jacques Gautier aime vraiment une pièce, il le proclame avec des accents qui s'élèvent jusqu'au lyrisme : il s'agit vraiment, pour lui, d'une communion dans la joie.

Un autre trait marquant est l'appré ciation sensuelle de ce que l'on voit dès le lever du rideau : attlisation de l'espace scénique, pouvoir d'évocation du décor, harmonie des formes, des couleurs, des éclairages. Le critique est un visuel, dou-blé d'un esthète. Il est émerveillé lorsque, le rideau levé, le cadre de la scène lui présente un véritable tableau, de pré-férence un tableau de haute époque. Même le théâtre où le texte prédomine est anssi, pour lui, un spectacle qui doit d'abord ravir les sons par des charmes bruts, non intellectualisés. Il y a la musi-que du texte. Il y a anssi la musique des voix, qui ne tient pas sculement au timbre, lequel est une qualité naturelle, un don du ciel, mais à une science apprise, que l'on peut toujours exercer et approfondir. Il importe dosc que l'acteur soit, plus encore qu'un professionnel, un vir-tuose. Jean-Jacques Gautier est impi-toyable pour les amateurs, les comédiens qui articulent mal, « boulent » lour texte, et pour ceux qui ne parviennent pas à se faire enfandre du dernier rang des fautenils. D'une comédienne presque mintelligible, il déclare : « Elle pépie en morse. - Même ses adversaires lui recon-naissent un flair infaillible touchant le jen des comédiens. « Vous étes pour eux, ini dit un journaliste, un conseiller, un guide sévère mais toujours sur ; et ils 



Sophocle, et qui, dans ses pièces, traitait de « grands sujets » avec une grandiloquence qui nous paraîtrait, aujourd'hui, zu supportable, la seule fois où Jean-Jacques Gautier trouve le moven de hui décerner quelques louanges, assorties de fortes réserves, voit rouge et publie un article vengeur. Voici quelques traits de cet article : « Vous êtes un laid roquet sauvage qu'on a laissé trop longtemps aboyer et baver. Il aurait été convenable que, de temps en temps, une matraque fermement maniée s'abattit sur la gueule du roquet. »... « Si vous étiez intelligent, vous vous rendriez compte... - « Je pourrais vous démontrer, mais vous ne comprendriez pas... » Et cætera. Mieux vaut jeter un voile de miséricorde sur ces pauvretés. Je ne les ai citées que pour montrer la violence des attaques que devait subir le chroniqueur du Figaro. Pendant des années, il fut vraiment l'homme à abattre.

#### D'abord, plaire

UELLE est la conception du théâtre de ce critique sans complaisance? Il ne s'agit que de relire ses articles pour la deviner en filigrane ; mais il l'a exprimée aussi très souvent dans les termes les plus nets. Le critère maieur qui se dégage, c'est le critère classique du plaisir que dispense un ouvrage. Pour Corneille, Racine, Molière, la première règle est de « plaire ». Si donc on prend plaisir à une èce, quelle que soit la nature de ce plaisir, quelle que soit sa place dans la niérarchie des émotions, simple euphorie, gaieté, ou vive exaltation de l'esprit et du cœur, il y a des chances que l'ouvrage soit bon, qu'il survive dans notre souvenir et qu'il nous survive. Stendhal pensait de même : pour lui aussi, le plaisir pris à un ouvrage était le garant de sa qualité; et inversement, 'ennui qu'il dégage, la preuve absolue et irréfutable de son néant.

Ce plaisir que dispense un ouvrage, sur quoi est-il fondé? Quels sont ses moyens? Nous retrouvons ici encore la notion classique des « règles » fixées par Aristote, mais au vingtième siècle ces règles formelles, un peu trop rigides, n'ont plus cours ; et Jean-Jacques Gautier, en accord avec des vues plus modernes, préfère parler de « lois ». Il semble qu'une pièce de théâtre, pour être communicable, efficace, doive appliquer certaines lois internes, en quelque sorte organiques, inhérentes au genre même. Une de ces lois a été formulée par Edouard Bourdet : « Une pièce doit être à la fois imprévisible et fatale dans son déroulement », ce qui implique deux obligations en apparence inconciliables : donner à la pièce une structure logique, où tout s'enchaîne selon la stricte causalité, et s'arranger jargon des philosophies vulgarisées, enfin le charabia des divers pédantismes

contemporains. Puisque la mission première du théstre est de plaire, non point d'endoctriner, il s'ensuit encore qu'il ne saurait être didactique. Une pièce n'est pas un cours du soir, ni une exhortation militante, ni un moyen de propagande. Jean-Jacques Gautier n'a pas de mots assez durs pour ces sortes d'ouvrage. Voici en quels termes il s'exprime sur l'un d'eux : « Il fallait à des esprits embrouillés ce misérabilisme vociférant, cette philosophie primaire, ces récitations hachées de mannequins phraseurs... Pétrifiés por le respect, des dizaines de spectateurs dor-ment dans leur fauteuil. Ne me dites pas

non : je les al vus. > Est-ce à dire qu'il pense que le théâtre devrait se contenter de divertir ? Loin de là. Pour lui, les fins les plus nobles de l'art dramatique sont celles que lui ont assignées, dès son origine, les sages qui ont statué sur son rôle dans la Cité : corriger les mœurs par le rire, purger les passions, transporter l'âme insqu'aux approches du divin, accomplir enfin une communion entre les hommes. S'il répudie l'endoctrinement et la propagande, il a toujours apprécié les pièces qui posent les grands problèmes de la condition humaine ou de l'organisation des sociétés, à condition que ces problèmes soient traités dans le mouveme du drame, non point dans la froideur figée d'une démonstration. C'est ainsi. par exemple, que certaines de ses chroniques les plus enthousiastes sont consa-crées à des œuvres telles que les Sorcières de Salem, d'Arthur Miller, Sur la terre comme au ciel, de Hochwalder, ou la Résistible Ascension d'Arturo Ui, de

#### Mauvais et bons jugements

E reproche le plus grave que l'on ait adressé à Jean-Jacques Gantier est de s'être trompé sur tel ou tel ouvrage, d'avoir méconnu tel on tel auteur. C'est vrai, il a parfois commis des erreurs d'appréciation. Faire le silence sur ce point ne serait digne ni de celui qui prononce l'éloge ni de celui qui en est l'objet, et qui était, an suprême degré, un homme de vérité. Il savait mieux que personne qu'il lui était arrivé, surtout à ses débuts, de méconnaître certains mérites. Il en souffrait, et ne se cherchait nullement des excuses. Il en avait, pourtant. Je crois discerner la principale : un souci constant d'amener au théâtre le public le plus vaste possible, mais un public qui n'était pas nécessairement familiarisé avec la modernité, et qui pouvait être effarouché, découragé, voire démoralisé par des audaces de sujet, de thèmes, de langage ou de technique. Ce souci rendait parfois le

#### ... et rosserie

Bankerment 3

ತಿರ್ಮವನ್ನ 🙀

Signal untertrette

Care and

The second second

The second comparisons

The are confused at the same

STREET OF STREET

re en ance here

di una stat.

Serentare de M

The state of the s

THE PARTY

The second second

The state of the said

The second of the second

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

Section for the Personal Property of the Section of

Date Mark

THE PARTY OF THE P

11 11 11 11

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Section Section 1

CONTRACT OF

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

AND THE REAL PROPERTY.

The second second

the same of

The state of the same

THE REAL PROPERTY.

41 6 5444

A COUNTY OF THE PARTY OF

The Special Control of the Contro

20. C. C. 21.

1) - - - Commence

THE VOLUME PLOTE MAN

At all - Lets, 24 France

TEL C. P. PIPPER # #

Algurence & Des Park

I la passion éclate dans le lyrisme des éloges, elle donne aux condamnations une férocité des plus réjouissantes. Jean-Jacques Gautier ne pratique pas la méchanceté froide, celle qui équivant à un meurtre moral; mais il pratique à merveille la rosserie, qui moque des travers ou des défauts sans mettre en cause la personnalité profonde. Lorsque l'ouvrage est franchement mauvais, il s'amuse aussi très franchement, comme à cette pièce qui mettait en scène le reine égyptie Hatchepsout. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes de l'article :

« Hatchepsout l' Ce n'est pas un éter-nuement, mais, paraît-il, l'unique pha-raon femme de l'histoire égyptienne... Et voici que, rentrant chez moi et consultant le programme, je lis : « Il y » aurait trop à dire sur la tragédie de » M. Untel, qui mérite une exégèse constante. - Allons, bon ! Il s'agissait donc d'une tragédie l Moi qui avais ri de si bon cœur, et de plus en plus.

» D'abord, il y a le style. Quand les personnages parlent de Hatchepsout, ils s'expriment toujours ainsi : « Notre » reine almée, vénérée — vie, force, > santé.— > et cætera. La troisième fois, ce « vie-force-santé », entre tirets, constitue un effet sûr. De même, si l'on mentionne le Nil, on ajoute à tous les coups : « Béni soit-il », entre paren-thèses. A la longue, ça déride.

- Lorsque son conjoint arrive, une suivante avertit la reine en ces termes : Ton époux royal est là, reine adorée. » Et la dame, oussitôt, de se draper dans un beau rideau.

» D'autres citations ? Voici : « Laisse- moi caresser ton front, grand pen seur. » Selon les rites, il aurait passé sa main ouverte le long du dos de la

. Tout au long de la plèce, on a eu l'impression que le royal époux de la reine adoréz, vie-force-santé, avait manqué une jolie vocation de kinésithéra-

. Je vous jure qu'à la fin, c'était du délire. Je ne puis croire que les réalisateurs de ce speciacle ne l'ont pas fait exprès. Ils tiennent là un « Branquignol » pyramidal comme le Sphinx n'en a iamais vu. Ntl obstat.

» Allez voir Hatchepsout. A vos souhaits ! ....

Je crois que Jean-Jacques Gautier n'aurait pas été fâché que son éloge académique s'achevât sur une citation d'un de ses articles de verve, sur une note de gaieté qui nous rappelle le compagnonjoyeux que savait être aussi dans ses relations amicales, ce cour fier et cet esprit libre.





# LA RÉCEPTION DE M. JEAN-LOUIS CURTIS A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

# La réponse de M. Michel Droit

E lundi 8 décembre 1947, votre roman les Forêts de la muit obtenait le prix Goncourt. Et ce jourlà, un très jeune journaliste se royait confier le soin de vous interviewer su micro de la Radiodiffusion française. Eh bien, je pense, Monsieur, être mieux placé que personne pour vous assurer, aujourd'hui, que si l'on avait alors annoncé à ce jeune journaliste qu'environ quarante ans plus tard lui reviendrait. Phonneur de vous accueillir sous cette coupole, pour votre entrée solennelle à l'Académie française, ce jeune journsliste aurait en beaucoup de mal à le

Oui, voilà quarante ans que nous nous connaissons! Aussi viens-je d'éprouver quelque peine à vous appeler « Mon-sieur ». Mais c'est chez nous l'usage, en pareille circonstance. Et vous avez déjàpu constater, je crois, à quel point l'usage compte souvent, chez nous, beancoup plus que la règle. Peut-être est-ce d'ailleurs lui qui nourrit le mieux ce qu'on appelle parfois noire collective « immortalité ». Donc vive l'usage, Mon-

Notez que nous auriors déjà par nous rencontrer, vous et moi au printemps 1945, du côté de la Schlossplatz ou du Königselhau de Stuttgart, qui n'étaient plus que ruines au cœur de la capitale du Wartenberg anéantie par les bombes des forteresses volantes américaines et par les obus de nos chars. Dans le spectre de cette ville que noyait, lorsqu'elle tomba entre nos mains, une interminable pluie d'avril, on avait soudain l'impression de trouver réunis, en uniforme ou en haillons, presque tous les derniers figurants d'un long drame qui s'achevait, sans qu'on pût dire encore de quoi serait fait

Soldata vainqueux n'osant-pas tout à fait croire à la victoire. Soldats vaincus ne croyant plus à rien. Prisonniers, déportés interrogeant soudain la liberté dans les yeux de curs libérateurs. Et puis, ce peuple de la mit surgi des profondeurs de l'Europe, tous ces clochards cosmopolites issus des longues transhu-mances du malheur, arrivés jusqu'ici comme à tâtons di prêts à repartir de même, A l'abri d'un char, un joune médecin casqué fouillait des chairs déchiquetées pour en extraire un éclat ou une balle. Je n'apprendrais que plus tard qu'il s'appoint Jean-Paul Binet. Et je revois encore, debout sur se jeep, Roger Vaillant distribuant des conserves et des cigarettes à des fantômes auxquels leurs mains tendues at décharnées tensient lien de passe.

pr 4 4 4

11.00

. . . . . . . . . . . . . . . . 4

100 No. 100

-. --

1 1 K A 1

. . .

, a mark

1 - 2 - 2 - 4

Quant à vous, c'est de vos Pyrénées natales que vous aviez rejoint Stuttgart, dans les rangs du corps franc Pommies, l'une des plus prestigiouses unités issues de l'armée des embres et devenue le 49° régiment d'infanterie au sein de la In-Tessigny.

#### Une enfance heureuse

AR your êtes, Monsieur, natif d'Orther, dans les Pyrénées-Atlantiques, où Francis Jammes, lui-môme originaire des Hautes-Pyrénées, s'était installé en voisin. Enfant on adolescent yous auriez tres bien pu le connaître vieillard, mais vous avonez franchement ne l'avoir jamais approché. Tout en ajoutant que, si l'on veneit de la France entière - André Gide en tête - rendre visite an poète des Géorgiques chrétiennes, vos compatriotes orthéziens, dont Claudel disait à Francis Jammes, justement, qu'ils étaient « les Chinois de la France », pronaient plutôt le grand homme pour un huron un peu excentrique, un faune difficilement tenn en bride par sa conversion à la joi chrétienne.

Du côté de votre père, aussi bien que de votre mère, on était profondément enraciné dans la terre du Béarn, et l'on en parisit même conramment la langue. Votre père, qui était ébéniste, avait d'abord créé, en solitaire, un atelier de menbles. Pris il avait, petit à petit, recruté un apprenti, engagé un ouvrier, embauché un nouvel apprenti, jusqu'à se trouver, quand éclata la denxième guerre mondiale, à la tête d'une véritable entreprise qui comptaît alors une quarantaine d'employés.

Yous aviez deux sœurs et un frère, assez largement vos aînés. Vous filtes donc élevé en benjamin, presque en fils unique, par trois mères et par deux pères. Vous ne vous en défendez pas. Vous ajoutez même, sans vous faire prier, n'avoir conservé de votre enfance que des souvenirs henrenz. Ainsi êtesvous, Monsieur, une sorte de preuve vivante que le fait d'avoir aimé ses. parents, ses sœurs, son frère, et d'avoir été aimé d'eux peut ne pas constituer un obstacle tout à fait insurmontable pour qui veut embrasser, un jour, une carrière

Vos études, jusqu'au baccalauréat du moins, vous les fites là où vous étiez né. A l'école primaire estholique d'Orthez, tout d'abord. Puis au collège des prêtres diocésains, à l'ombre du château Moncade qui avaît été, au quatorzième siè-cle, celui de Gaston III, comte de Foix, dit Gaston Phébus en raison de sa chevelure flamboyante. Grand seigneur, grand batailleur, ami des lettres et des arts, il tenait alors, à Orthez, une cour où Jean Froissart avait ses habitudes, et qui rivalisait avec les cours européennes les plus brillantes de l'époque,

#### Premières lectures

NOMME nous tons, your avez. entre huit et douze ans, composé vos premières œuvres poétiques on romanesques. Mais vous avez presque fait mieux encore. Car il s'en est fallu de pen que vous ne fussiez, avec quelque trente ans d'avance, le précurseur d'une école littéraire qui ferait, le moment venu, abondamment parler d'elle. Eh oui! dès vos premiers exercices de style, vous vous étiez bien aperçu que, lorsque vous entrepreniez de coucher sur le papier une histoire née de votre imagination, vous y parveniez sans vraie difficulté, mais que vous aviez, si vous m'autorisez l'expression, l'acte littéraire nintôt bref.

Au bout de six pages, en effet, c'était fini. Vous aviez tout reconté de ce que vous portiez en vous. Or vous le sentiez parfaitement, aix pages ne font pas un roman. Vous vint alors la tentation, pour tirer à la ligne et noircir davantage de papier, de multiplier les descriptions minutienses de lieux et d'objets et, diriez-vous plus tard, « d'accumuler les évidences, d'amonceler l'une sur l'autre les platitudes ». Bref, d'inventer le nouveau roman. Vous avez su, heureuse-ment, résister à une tentation qui, chez vous, ne répondait qu'aux lois de la nécessité. D'autres que vous plus tard n'auraient pas votre enfantine sagesse. Hélas pour le roman!

Dans votre essai Une éducation d'écrivain, publice en 1985 et bien intéressant à lire afin de vous connaître mieux, vous nous dites beaucoup de choses sur cette époque de votre vie.

Ainsi, parlant de vos toutes premières lectures, ne nous cachez-vous pas les avoir puisées aux sources de deux journaux pour enfants, Pierrot et l'Intrépide, que vous receviez chaque joudi. Et vous allez même plus loin, n'hésitant pas à qualifier leurs feuilletonistes de Balzac, de Walter Scott, d'Edgard Poe, « four-voyés » dans ce geure de presse. Mais, vous reprenent très vita, vous ajoutez immédiatement « pourquoi fourvoyés » ? Vous concluez alors que s'ils écrivaient là, c'était sans doute qu'ils ne souhaitaient pas un autre public. Et vous précisez d'ailleurs qu'il n'est pas donné à n'importe qui de captiver les lecteurs les plus difficiles du monde : les enfants de dix à douze ans. Merci, Monsieur, de m'avoir donné l'occasion, assez rare il fant bien le dire, de saluer sous cette coupole : Pierroi, l'Intrépide et leurs merveilleux feuilletonistes, dont chaque lecture était aussi, pour nous, une leçon d'écriture.

#### Et Barrès survint

AIS voici qu'arrive le temps des grandes leçons, des leçons qui forment un homme pour toute la vie, surtout si cet homme doit être un écrivain.

Et là aussi, Monsieur, grâces vous soient renduct de ressusciter un nom - car j'ai très peur qu'il ne demeure bien oublié aujourd'hui - celui de l'abbé Vincent, auteur de l'admirable Théorie des genres littéraires, qui, dans les collèges religieux d'avant-guerre et au moment le plus utile - c'est-à-dire vers treize ou quartoze ans, - nous livrait d'un seul coup toute la littérature, son passé fabulenx, son histoire volcamque, ses mœurs, ses chefs-d'œuvre, ses folies, ses délires. « On ne pouvait pas offrir à l'enfant que j'étais, écrivez-vous, plus somptueux, plus durable cadeau. Mânes de l'abbé Vincent, merci ( =

Vous êtes alors en classe de seconde. Toujours au collège d'Orthez, anprès du Château Moncade. Vous avez lu, bien sûr, les auteurs du programme : Corneille et Racine, La Bruyère et Fénelon, Rousseau et Chateaubriand. Vous les avez lus avec avidité, parce que vous ètes affamé. Entre eux et vous, c'est pourtant peu dire qu'existe encore, à ce moment, presque tout ce qui peut sépa-rer de Vinci un visiteur du Louvre conquis par le sourire de la Joconde.

Or voilà que surgit soudain celui que vons attendez, j'allais dire depuis que your savez lire. Voilà que surgit un grand écrivain vivant. Même s'il est gresse - qui étincelaient cependant à

mort dix ans plus tôt. Bref, un grand écrivain de votre siècle : Maurice Barrès. Du sang, de la volupté et de la mort.

 Dès l'attaque du premier texte, Un amateur d'âmes, écrivez-vous, je com-pris que j'allais être envoûté : « Le paysage de Tolède et la rive du Tage sont parmi les choses les plus ardentes et les plus tristes du monde. »

Mais voyez comme il peut arriver que ne soient pas toujours aussi parfaites qu'on le souhaiterait les chances qui vous semblent, pourtant, parmi les plus inespérées. Car peu avant de déconvrir Barrès, vous aviez fait votre premier voyage hors des frontières. Et en Espague, justement. Vous étiez resté un mois à Madrid. Et l'on vous avait emmené à Tolède, où vous vous trouviez à peu près les seuls étrangers - le tourisme de masse n'existait pas encore - à déambuler de l'Alcazar à la cathédrale, de travers tout son personnage mais que vous ne déconvririez que plus tard – vous alliez immédiatement le rencontrer chez Montherlant. « Je crois, écrivezvous, que c'est d'abord cela qui me séduisit et me séduit toujours chez cet écrivain: la verve, le sarcasme, la cruauté qui décèleront au premier regard la faille d'une personnalité avec un sens inégalable de la caricature. Bref la vis comica ».

En Montherlant, vous aimez qu'il soit resté, jusqu'à la fin, une sorte de jeune homme et presqu'un écolier frondeur, dont le souci d'échapper à l'emprise d'autrai, la timidité transmuée en défi, le malaise dans le monde des adultes, bref tout ce qui définit la psychologie adolescente se retrouve magnifié par les prestiges du style.

Très vite, l'œnvre de Montherlant vous devient, à quinze ans, comme une



l'église San Tomé à la maison du Greco.

Et Tolède vous avait bouleversé pour des raisons que vous ne compreniez pas encore très bien. Or vollà que, soudain, votre émotion, votre trouble vous étaient expliqués par le grand écrivain qui manisit la langue française avec un art ensorcelant. Mais qu'eût-ce donc été pour vous si, quelques mois plus tôt, vous aviez, alors, pu découvrir Tolède en écoutant Barrès vous en parler intérieurement?

Du sang, de la volupté et de la mort vous enthousiasma de la première à la dernière ligne. A se lecture, vous réalisiez soudain que la littérature est bien davantage qu'un capital ou un divertissement, et que c'est véritablement un art aliant fort au-delà que ce qu'on hi fait dire, et se servant des mots pour créer des couleurs, inventer des musiques.

Barrès avait donc fait entrer un grand écrivain dans votre vie d'adolescent Mais à présent, il vous en fallait d'autres. Et si possible dans la lignée barrescane. C'est ainsi que vous deviez. tout naturellement, vous tourner d'abord vers Mauriac et puis vers Montherlant.

#### Mauriac et Montherlant

VEC Mauriac, vous vous trouveriez instantanément chez vous. D'abord à cause du voisinage dans l'espace géographique, les landes mauriaciennes touchant votre Béarn. Mais anssi en raison d'un autre voisinage intérieur cette fois : la province, le collège catholique, l'adolescence enfin, et la place qu'ils occupaient à travers l'œuvre du maître de Malagar.

Environ dix ans après avoir commencé de pénétrer son univers, vous écrirez d'ailleurs sur François Mauriac un essai d'une trentaine de pages que vous hésite-rez, d'abord, à lui faire parvenir pour vous y décider enfin. Et vous recevrez une réponse que vous eussent enviée beaucoup de jeunes écrivains et même de moins jeunes, où François Mauriac vous dira : " Je ne sais pas quel est votre amour, votre foi, votre espérance. Mais je sais que vous possédez le don que Dieu n'accorde qu'au petit nombre. Il éclate dans ces pages sèches, sans éloquence comme je les aime. .

Avec Montherlant, vos rapports personnels furent, à un certain moment, beaucoup plus difficiles et même assez tumultueux. Pourtant, ce que vous n'aviez pas trouvé dans l'œuvre de Mauriac, c'est-à-dire l'humour, l'ironie, l'allédemeure familière où vous évoluez parfaitement à votre aise et dont, vous le reconnaissez d'ailleurs volontiers, vous ne sortirez guère au moment d'écrire votre promier roman les Jeunes Hommes. De telle sorte que, surtout avec un parell titre, la critique n'aurait évidemment pas grand mai à relever, au passage, cette petite faiblesse d'écrivain

#### Une pilule amère

OUS y serez sensible. Sans que changent vos sentiments à l'égard de Montherlant, vous travaillerez donc beaucoup pour que votre écriture se libère des affectations per lesquelles s'exprimait, inconsciemment, votre dette envers l'auteur des Célibataires. Et vous y perviendrez. Mais alors, Monsieur, pourquoi, en 1950, cette sorte de démarche parricide à l'égard de l'homme que vous admirez tellement? On n'était pas en mai 1968 pourtant, à réclamer la mort du père entre la prise de l'Odéon et celle de la Société des gens de lettres. Or dans votre essai critique Haute Ecole, publié en 1950, et où vous observez plus vains de notre temps, vous n'y allez pas de main morte, comme on dit, avec votre maître, avec votre idole. Ce qui fera écrire à Maurice Chapelan, dans le Figuro, sur la façon dont vous traitez Montherlant: « Il vous le décortique. vous le désosse, vous le ramène à ses vraies dimensions, tout esthétiques, vous en fait une pilule amère qu'il a besoin de bien dorer d'admiration et d'amour pour que l'avale sans grimace celui qui en est l'objet. »

Eh bien non! Monsieur, l'objet de cette pilule ne l'avaiera pas sans grimace, et vous le serez même savoir! Mais à sa façon. C'est-à-dire sans en parler. En effet, avant que votre essai ne sortit en librairie, et des que vous avez en en votre possession les épreuves des pages consacrées à Montherlant, vous les lui avez fait parvenir. Par honnêteté, par courtoisie. Et Montherlant vous a anssitôt répondu. Mais simplement pour signaler, à l'exclusion de toute autre remarque, une erreur commise dans la citation d'une strophe dont il est

Seulement, vous aviez trop lu Montherlant, yous en saviez donc trop sur lui, pour ne pas mesurer à son juste poids le contenu de ce silence touchant à l'essentiel. l'ajoute que, lorsque celui que vous admirez tant aura pris connaissance du

pastiche - un genre dans lequel vous vous illustrerez plus tard - dont vous avez cru bon faire suivre vos pages de critique, alors ce sera le silence total. Un silence qui durera dix ans. Pourtant, quand en 1959, Albert Ollivier souhai-tera que vous adaptiez les Célibataires pour la télévision, Henry de Montherlant lui donners immédiatement son plein accord.

Mais revenons en arrière, pour vous retrouver encore collégien à Orthez, au moment, précisément, où vous venez de découvrir Barrès, Mauriac, Montherlant et où vous arrivez au terme de vos études

Vous voulez, bien sûr, ne nas vous en tenir là. Mais comme beaucoup de bacheliers sans grands moyens financiers, il vous faut pour cela trouver d'abord un emploi qui vous permette de subsister. Un poste de surveillant dans quelque lycée ou collège serait évidem-ment l'idéal. l'un d'eux s'offre alors à vous, au collège oratorien de Juilly, en pleine campagne d'Ile-de-France. Et à Juilly, vous connaîtrez une chance que tout jeune homme ne rencontre pas dans sa vie. Jusqu'ici vons avez eu pour modèles de grands écrivains que vous admiriez, que vous vénériez. Mais qui étaient loin de vous. Là vous allez trouver un maître, présent chaque jour à vos côtés. Il s'appelle Emmanuel Peillet. enseigne les lettres et fondera, plus tard, en disciple ardent qu'il était de Jarry, les Cahiers du collège de pataphysique, sous le pseudonyme d'Hugnes Sainmont,

En parlant de lui, vous dites: « Je reconnus tout de suite le catalyseur dont j'avais besoin pour précipiter mes petites chimies en attente. Sa méthode n'était pas la douce et prévenante maieutique. Elle procédait par défiagrations successives de moquerie, écrasement des idées toutes faites, mitraillage des cliches et lieux communs, déboulonnages en forme d'électrochocs, Peillet ne faisait guère de différence entre fascisme et bolchevisme. L'un et l'autre représentaient pour lui le tyrannisme du Père Ubu. »

Bt vous terminez: « C'est ainsi que cendant une année scolaire me fut offert le plus éblouissant jeu de massacre des conventions bourgeoises et des impostures idéologiques. »

Je m'en serais voulu de vous recevoir ici, Monsieur, sans faire passer sur nos têtes l'ombre de cet Emmanuel Peillet que tant de nous auraient simé connaître, et qui a tant compté pour vous.

#### Contrepoint

AIS j'en arrive maintenant à ce que j'appellerai votre « seconde naissance ».

En septembre 1937, le professeur lequel wars préparez maintenant une licence d'anglais à la faculté des lettres de Bordeaux vous conseille de partir pour l'Angleterre, où une place de french assistant vous attend au collège de Bradford, et d'y travailler à un mémoire de fin d'études supérieures sur la technique du roman chez Aldons Huxley.

Cette confrontation soudaine avec l'œuvre du grand romancier britannique, et tout particulièrement avec la facon qu'il avait d'en concevoir l'architecture et le rythme, allait jouer un rôle capital dans l'élaboration et l'affirmation de votre propre technique littéraire. Ainsi expliquez-vous parfaitement de quelle façon, pour Huxley, le roman moderne, s'éloignant de la description linéaire, méthodique, lente et progressive, selon la tradition du XIX siècle, doit devenir pareil à une orchestration de thèmes se répondant, s'opposant, bref ne cessant de correspondre entre eux jusqu'à faire songer à une sorte d'écriture musicale essentiellement fondée sur l'usage du contrepoint. Et l'on ailait souvent retrouver dans votre œuvre ce mode si original que l'on doit à Huxley de la composition

Mais vous, du moins, et il faut vous en savoir gré, ne prétendriez jamais l'avoir personnellement inventé, contrairement à trop de romanciers contemporains qui, touchés comme vous par la grâce du Meilleur des mondes, n'ont en que le tort de croire qu'ils avaient eux-mêmes découvert ce qu'on appellerait le « récit éciaté », mis au point par Huxley au début des années 30.

Mais vous n'avez pas seulement la révélation d'Aldous Huxley, en Grande-Bretagne. Vous plongez également tout entier dans Shakespeare, dont je crois pouvoir dire que vous deviendrez, un jour, le meilleur serviteur français qui fût, en vous attachant à exprimer d'aussi près que possible, dans vos admirables adaptations des grands drames shakespeariens, donc dans notre langage d'anjourd'hui, la musique et le rythme de la prosodie élisabéthaine.

(Lire la suite page 12.)

dı

 $d_{i}$ 

Oi

N

TO BUT ....

Mary Com

ه کدامن الاعلی

#### \_\_\_\_\_\_

# LA RÉCEPTION DE M. JEAN-LOUIS CURTIS A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

#### La réponse de M. Michel Droit

(Suite de la page 11.)

Vous rencontrerez aussi Milton, Byron, Keats, Dickens, beaucoup d'autres. Et vous avouerez, Monsieur, avoir ressenti cette imprégnation toute nouvelle pour vous de façon tellement foudroyante que ce fut comme une sorte de patrie antérieure que vous éprouviez l'impression de retrouver soudain.

Un pseudonyme anglo-saxon

AIS... vous n'avouerez pas que cela. Si bien qu'il va maintenant me falloir vous parier sans détours.

J'ai lu, en effet, chez vous cette phrase qui, je crois, mérite attention : « Parfois, quand j'écris, c'est le terme anglais qui vient sous ma plume, et auquel je cherche un équivalent français. » Alors là, je suis bien obligé de vous avertir, Monsieur, que vous aurez désormais à vous surveiller très attentivement de ce côté. Certes, nous nous honorons d'avoir eu et de posséder encore, parmi nous d'éminents connaisseurs de la langue anglaise. Croyez que nous sommes d'ailleurs fort heureux d'en compter un de plus avec vous. Mais quand vous aurez désormais besoin d'un mot français, Monsieur, de grâce cherchez-le plutôt dans notre dictionnaire, aux travaux duquel, dès maintenant, considérez-vous comme associé.

Permettez-moi pourtant de ne pas vous tenir tout à fait quitte à propos de votre angiomanie. En effet, lorsque vous avaz décidé de prendre un pseudonyme pour entrer en littérature, je ne vous reprocherai certes pas de vous être souvenu du temps où vous faisiez, dans l'armée de l'air, vos classes d'élève pilote aux premiers jours de 1940. Mais enfin. êtes-vous bien sûr qu'il n'exista point sur la base marocaine où vous vous trouviez d'autres avions que les Curtiss? Et le nom de ce chasseur américain, que vous porteriez désormais face aux éditeurs, aux critiques, au public, jureriez-vous ne pas l'avoir choisi en raison de ses conso-

nances anglo-saxonnes?

Pour ma part, je comprends fort bien que vous ayez voulu accompagner votre carrière d'écrivain d'un souvenir de votre brève carrière militaire, c'est-à-dire d'un souvenir de votre brève carrière militaire, c'est-à-dire d'un souvenir de votre jeunesse... Mais – vous allez peut-être me trouver très cocardier – mais je me demande, il me faut vous l'avouer, si, tout à la joie que j'ai de vous recevoir sous cette coupole, ma satisfaction ne serait pas plus grande encore d'accueillir, au lieu d'un Jean-Louis Curtis, un Jean-Louis Potez, par exemple, ou bien un Jean-Louis Morane, ou même encore un Jean-Louis Dewoitine.

Ce choix d'un pseudonyme n'en était pas moins, en tout cas pouvait-on l'espérer, porteur d'une heureuse nouvelle. N'annonçait-il pas, en effet, que la pensée d'un destin littéraire commençait enfin à vous effleurer? Certes, vous aimiez écrire. Vous l'aviez toujours fait. C'était, comme vous le diriez plus tard, une chose essentielle dans votre vie. Et même, ajouteriez-vous alors : « Je n'étais pas sans quelque assurance secrète quant à ma capacité d'expression » Mais enfin, vous lancer dans une carrière littéraire, vous avouez très hounêtement que, même aux environs de vos vingt-cinq ans, vous n'y songiez pas

D'ailleurs, vous aviez un métier. Vous étiez professeur. D'anglais, évidemment. Et pas très loin de chez vous, puisque c'était au lycée de Bayonne que vous enseigniez. En juillet 1943, vous alliez même être reçu à l'agrégation.

#### Trois prix Goncourt successifs

TNE de vos amies, pourtant, professeur comme vous au lycée de Bavonne, et que la littérature passionnait, avait en par hasard sous les yeux une nouvelle écrite par vous, sept ans plus tôt, d'inspiration mythologique et de facture assez giralducienne, intitulée Alceste deux sois perdue. Cette jeune femme, enchantée par sa lecture, vous donna alors l'adresse d'une revue littéraire publiée, à Paris, par un homme encore jeune lui-même, René Julliard. Et René Juliard vous répondit : « Cette nouvelle est excellente, mais elle date déjà de sept ans. Vous avez peut-être autre chose de plus récent à me faire lire. Un roman, par exemple. >

Ce que vous ne saviez pas, et n'apprendriez que beaucoup plus tard, c'est que votre nouvelle giralducienne avait en permi ses premiers lecteurs Jean Giraudoux lui-même, venu rendre visite à René Julliard. Et Jean Giraudoux avait dit au futur grand éditeur : « C'est amusant, cela. Tu devrais faire attention à l'auteur. »

René Julliard n'oublierait pas la recommandation de Jean Giraudoux. Et c'est hit qui publierait, en 1946, votre premier roman, les Jeunes Hommes, avec lequel vous obtiendriez vos premiers lauriers littéraires. « Bravo! vous avez le prix Cazes!» vous lancerait,

dans un couloir du lycée d'Orléans où vous étiez alors en poste, un de vos collègues qui, par la radio, avait appris la nouvelle avant vous.

Un an plus tard - vous en aviez tout juste trente, - votre nom était à peu près connu de la France entière. Au palmarès du prix Goncourt, vous succédiez, en effet, à Jean-Jacques Gantier, auquel vous succédez ici même aujourd'hui. Et à ce même palmarès, vous précédiez Maurice Druon. Trois auteurs, trois futurs membres de l'Académie française. Mais un seul éditeur : René Juliard. Et le même éditeur triomphant trois années de suite, cela na s'était jamais vu place Gaillon.

Les Forêts de la nuit, dont le titre est emprunté à Blake, représentent l'un des romans qui ont marqué les années de l'immédiat après-guerre. Par sa technique, d'abord. Nous avons vu combien l'art du contrepoint, chez Huxley, vous avait séduit. Et les Forêts de la nuit sont écrites en un contrepoint dont on n'avait guère l'habitude en ce temps-là. Mais le tableau que vous faites d'une petite ville de la province française, dans les années 1942-1944, présente aussi l'originalité de montrer vos personnages comme ils auraient pu être, et non comme ils devraient être si vous leur aviez imposé de suivre la mode littéraire de l'époque.

Car vous ne vous attachez pas à peindre uniquement d'admirables héros par vocation ou d'abominables gredins par abjection, mais de braves gens, souvent courageux ou lâches presque malgré eux. Aucun manichéisme sous votre plume. C'était alors assez rare pour qu'on le pût remarquer. Et parfois même, pour qu'on ne fût pas loin de vous en faire grief. Dans leur majorité, les critiques ne s'y trompèrent pourtant pas. Les jurés Goncourt non plus. Et si, presque toujours, un succès vaut d'abord par la qualité de celui ou de ceux sur lesquels on le remporte, ce qui donne plus de valeur encore au vôtre, me semblet-il, est qu'il vous ait valu de devancer, au troisième tour de scrutin, cet immense écrivain qu'est Jacques Perret; et pour le Caporal épinglé, qui n'est

certes pas le moindre de ses romans.

Mais il ne suffit pas d'avoir le prix.

Goncourt. Encore faut-il s'en remettre.

Et vous vous en êtes fort blen remis.

#### Sagesse

INSI auriez-vous pu songer, par exemple, à mener tout à coup une existence nouvelle. Une existence d'écrivain. Or pareille tentation ne vous effleura même pas. Vous étiez maintenant professeur au lycée Jacques-Decour. Et, tout de suite après votre succès, vous avez repris le chemin du lycée.

Vous veniez d'avoir, en effet, la sagesse de comprendre et d'admettre aussitôt que les quelque 120 000 exemplaires de votre roman que n'allait pas manquer de vendre votre éditeur, vous ne les retrouveriez peut-être jamais plus. Ce qui ne vous empêcherait pourtant pas de continuer à écrire des livres. A condition, toutefois, de continuer également à vivre comme si rien ou à peu près, ne a'était passé.

Mais quelque chose d'autre que la sagesse dont je parlais a dû également jouer son rôle dans votre décision de n'apporter aucun changement à votre vie. Jusque-là, en effet, votre métier de professeur, que vous aviez pu mener tout en écrivant deux livres, vous avait procuré une grande sensation de liberté. Or là, vous éprouvez tout à coup le sentiment que si vous vous laissez aller à opter pour l'existence nouvelle qui peut l'offrir à vous, toutes sortes d'obligations, de contraintes vont soudain peser sur votre belle liberté. Et vous ne vous sentez pas tout à fait sûr d'en pouvoir supporter le poids, même si celui-ci n'était que la rancon d'une certaine bonne fortune continuant de faire escorte à votre jeune vie de romancier comblé. Jamais en revanche ne vous viendrait à l'esprit l'idée que d'autres obligations, d'autres contraintes, celles de l'enseignement, par exemple, pourraient à présent vous empêcher d'écrire. Votre choix est donc fait. Pour quelque temps, il est certainement le bon.

Nous devrions, pourtant, attendre jusqu'en 1954 pour vraiment retrouver, avec les Justes Causes, le romancier des Forêts de la nuit.

Car c'est tout de suite à elles que l'on pense en découvrant cette nouvelle fresque romanesque qui paraît en prendre comme naturellement le relais, puisqu'elle commence là où s'achève la première, en 1944, pour nous mener jusqu'en 1950. Vous vous y affirmez on l'a souvent dit - comme un témoin de votre temps, vous attachant d'abord à saisir en lui ce qu'il a de spécifique, de significatif, puis vons employant à bien analyser chacun de ses traits, afin de pouvoir les mettre l'un après l'autre en évidence. Mais dans les Justes Causes comme dans les Forêts de la nuit, le vrai. sujet traité est psychologique davantage encore qu'historique. Ce qui vous intéresse en effet - et là vous êtes bien romancier - c'est la façon dont vos personnages réagissent à l'histoire qu'ils traversent, en fonction de ce qu'ils sont euxmêmes. Ce qui vous intéresse, c'est ce

que, de chacun d'eux, vous pouvez tirer d'éternel bien davantage que l'histoire elle-même, ou plus exactement qu'un acte de celle-ci.

Les Justes Causes marqueront, me semble-t-il, une étape importante dans votre carrière d'écrivain. Après les Ferèts de la muit, vous aviez publié deux romans qui ne vous avaient pas satisfait, sans que pût donc vous surprendre la relative indifférence qui les avait accueillis. Là soudain, vous vous retrouvez. Et vous retrouvez, du même coup, la critique et votre public. Je veux direcelui que vous allez, peu à peu, constituer ou reconstituer, et qui vous lira, bientôt, non plus seulement pour vos lau-

riers mais simplement pour votre talent. Ce « bientôt », néanmoins, mettra douze ans à venir. Sans, d'ailleurs, que vons paraissiez vous en être inquiété plus qu'il ne convenait. Comme si vous suiviez alors votre chemin. Et comme si c'était votre façon à vous de construire une œuvre dont vous saviez très bien ce qu'elle serait un jour. Dans Une éducation d'écrivain, vous nous dites avoir toujours aimé, quand vous étiez jeune, tracer des plans de villes imaginaires. Puis n'avoir jamais entrepris un livre sans vous être attaché, d'abord, à en établir minutieusement le plan. A bien considérer l'œuvre qui est la vôtre, et dont peuvent parfois nous échapper, un instant, la composition at le rythme avec ses phrases irrégulières, je me demande donc, Monsieur, si cette œuvre, ne répond pas, elle aussi à un plan mûrement élaboré. Un plan que vous fûtes toujours seul à connaître, ayant été seul à en fixer les ambitions, les étapes et le

#### Romans de notre temps

N 1966 et 1967 - vous avez maintenant abandonné l'enseignement, mais vous avez passé un an à donner des cours dans une université américaine - paraissent successivement la Quarantaine et Un jeune coupie, deux de vos romans parmi les plus réussis. Dans la Quarantaine, et sur une loin-tains toile de fond d'Indochine, d'Algérie, de Budapest, de Dallas quand y fut assassiné Kennedy, nous retrouvons vos trois héros des Jeunes Hommes tel qu'ils sont devenus à mi-chemin de la vie. Mais aussi nous vous découvrons capable de traiter ce que j'appellerai les « modes et travers > de notre époque, avec une plume de pamphlétaire face à laquelle il dence aux natures délicates.

Quant à votre Jeune Couple, et même si les époques sont bien peu comparables entre elles, il n'est pas sans nous faire songer, parfois, aux Mémoires de deux jeunes mariées.

Mais on observe également que, publié en 1967, ce roman contient souvent les signes précurseurs de certaines mutations de société propres à ce temps-là, et dont, contrairement à beaucoup d'éminents spécialistes, vous n'aviez pas attendu mai 68 pour pressentir l'arrivée.

Alors, tout en publiant encore un roman, le Roseau pensant, plusieurs récits, votre premier recueil de pastiches La Chine m'inquiète, vous voilà, Monsieur, avançant maintenant à votre pas, et en pleine possession de votre art, vers la suite romanesque à laquelle vous songez depuis longtemps, et dont le premier tome aura pour titre l'Horizon dérobé.

Nous y retrouvons aussitôt votre goût à faire se dérouler, sur le filigrane événementiel d'une histoire encore toute proche de nous — et ce n'est évidenment pas moi qui vous le reprocherai — l'humaine progression de vos personnages vers l'affirmation de leur caractère et la précision de leur destin.

#### Trois héros divergents

7 OS héros, cette fois, seront trois. Deux jeunes hommes et une jeune femme. Il semble que vous n'aimiez pas les héros fatigués. Trois héros divergents et proches l'un de l'autre, passionnés et fragiles, chacun d'eux toujours prompt à offrir sa face la plus exposée aux rafales de son époque. Trois héros, dont vous situerez chronologiquement l'aventure entre l'apparition de la Ve République et le début des années 70. Antrement dit en un moment où l'on commence à mieux comprendre qu'il ne suffira sans doute pas de respecter les textes pour conserver intact le don exigeant fait à la France par l'homme qui repose désormais dans sa sépulture villageoise, veillé par la grande forêt gauloise.

Le décor chronologique ainsi planté, il ne reste plus à vos personnages qu'à savoir y imposer leur présence, autrement dit celle de leur époque. Ils y réussissent, ou plutôt vous y réussissez admireblement.

Thierry incarne ainsi à la perfection le petit bourgeois révolté contre la société, mais dont la révolte, nourrie par la presse de gauche et les conversations aux avant-postes des terrasses de café, saura s'accommoder, le moment venu, d'un mariage confortable qui arrangera bien ses affaires.

Quant à Nicolas, éternel irresponsable non dépourvu d'une certaine lucidité, esthète un peu nonchalant, il recueillera par téléphone, à la fin du troisième tome joliment intitulé le Battement de mon cœur, le lointain et secret adieu que lui lancera Catherine, l'ardente muse de sa jeunesse, dernier personnage majeur de cette trilogie, partie vivre et mourir dans un Orient où la misère de ceux dont elle s'occupe a peut-être moins besoin de ses soins qu'elle n'a, elle-même, besoin de cette misère.

Mais on découvre également dans l'Horizon dérobé, ainsi que dans les deux romans qui lui font suite, d'étonnants «seconds rôles» que vous créez, que vous animez avec une verve, une causticité, parfois une cauauté — sans, pourtant, véritable méchanceté — qui font de ces personnages les divertissants prototypes d'une certaine faune ésotérico-mondaine et intellectuello-révolutionnaire auxquels on se référera peut-être un jour, pour être sûr qu'ils ont bien existé. Si, précisément, comme disait Stendhal, «li n'est de vérité que dans le roman».

#### Quelqu'un de très secret

suis permis de sacrifier à un usage bien aneré en notre Compagnie et, comme aurait dit François Mauriac, de vous taquiner un peu. J'ai me fallait bien trouver quelque reproche à vous faire – d'avoir choisi pour nom de plume un pseudonyme à consonance anglo-saxonne. Laissez-moi donc vous dire, à présent, tout imprégné que je suis maintenant de vos romans, que s'il était encore temps pour vous de décider d'un pseudonyme et si vous persistiez à vouloir littérairement porter un nom anglo-saxon qui fut celui d'un machine volante, je vous conseillerais vivement de vous faire appeler Jean-Louis Lysander.

Le Lysander était, en effet, cet appareil britannique utilisé, durant la dernière guerre, afin de venir, sur un territoire aux mains de l'ennemi, chercher ceux qu'il était urgent de soustraire à celui-ci. Car les grandes vertus de Lysander étaient de voler presque en silence, de pouvoir se poser de mit sur une prairie à peine balisée, et d'en repartir ausaitôt comme il était venu, emmenant avec lui, dans les ténèbres du ciei, des combattants de la liberté.

Or, à bien imaginer, je crois, la façon dont vous procédez avec vos héros, à vous deviner vous posant comme secrètement près d'eux pour les emmener, sans que nul n'en sache rien, vers an espece de génération et de véraison littéraire où ils pourront vivre pleinement leur liberté romanesque, je me demande ai vous ne vous comportez pas, à leur égard, telle une sorte de Lysander de l'imagination

et de la création.

Mais je viens d'utiliser l'adverbe « socrètement ». Or, vous êtes, monsieur, quelqu'un de très secret. Sauf, j'en conviens, lorsqu'il s'agit, pour vous, de bien vouloir admettre l'existence de ce trait proprie à votre caractère.

trait propre à votre caractère.

Ainsi, dans Une éducation d'écrivain, je trouve sous votre plume: « L'idée de quant-à-soi, de secret est presque inhérente à ma nature, non par goût de la dissimulation mais par volonté farouche d'isolement et d'indépendance, »

Et dans les Justes Causes, vous attribuez à l'un de vos personnages ces mots que vous auriez très bien pu prononcer : « L'essentiel est dans l'Invisible. L'indicible ne regarde que mol. »

#### Pas de journal intime

anecdotique. Vous n'êtes pas anecdotique. Vous n'êtes pas de ces écrivains qui se racontent dans les gazettes, devant les caméras et les micros, ou qui se plaisent à être racontés. Et vous n'avez pas attendu, pour devenir ainsi, d'être élu à l'Académie française, où chacun sait que, lorsque nous y entrons, nous nous mettons aussitôt à pratiquer la modestie comme une vertu cardinale, et ne répondons plus aux appels des gazettes que pour y servir le seul intérêt de notre Compagnie.

Vons n'avez jamais cédé à la tentation du journal intime. Sauf lors de votre extrême jeunesse et seulement pour quelques pages déchirées depuis long-temps. Et si l'on peut vous deviner, parfois, derrière le masque d'un de vos personnages et les travestissements de la fiction romanesque, le roman qui favorise une telle rencontre n'est pas, forcément, livré clef en main au lecteur.

Bref, je crois que vous auriez également pu, sans avoir à vous forcer, faire vôtre cette réflexion d'Henri de Régnier: « Tout homme à s'expliquer se diminue. On se doit à soi-même son propre secret, »

Autrement dit, on ne saurait être

moins « gens de lettres » que vous.

« On ne saurait être moins « gens de lettres » que vous » : ainsi, le 13 mai 1981, s'exprimait Jean-Jacques Gautier après avoir annoncé que le jury du prix Pierre-I«-de-Monaco venait de vous désigner comme son lauréat, neuf ans après que l'Académie française vous ent attribué son Grand Prix de littérature.

Au fur et à mesure de votre discours, nous avons été, Monsieur, de plus en plus certain d'une chose: Jean-Jacques Gautier aura bien, pour lui succéder parmi nous, un homme qui le comaissait profondément, et savait donc les raisons qu'il y avait de l'aimer.

Lorsque Marcel Achard accueillit Jean-Jacques, de cette place qui est aujourd'hui la mienne, après avoir énuméré ses principaux lauriers littéraires, qui d'ailleurs furent aussi les vôtres prix Goncourt, prix de Monaco, — il ajouta:

« Et cependant, ce fauteuil que vous allez occuper après une valse-hésitation des plus gracieuses, le public n'a pas l'impression que vos confères l'aient offert au romancier, si noblement reconnu, mais au critique du Figaro. Et peut-être est-ce là la terrible punition du critique. Cette partie de son œuvre, souvent préjudiciable, étouffe l'autre. »

Pourtant, à vous éconter détailler en romancier l'œuvre romanesque de Jean-Jacques Gautier, nous avons eu constamment l'impression que celle-ci, loin d'être étouffée par son œuvre de critique, possède exactement tout ce qu'il lui fant pour désormais ne cesser de mienx trouver sa respiration et de prendre ses vraies dimensions. Et vous n'avez pas eu tort de penser, en lisant l'Oreille, au Portrait de Dorian Gray, ni d'évoquer Zois en parlant du naturalisme d'Elistoire e un fait divers

Mais il est vrai que ce blason de l'âme dont vous parliez tout à l'heure, c'est bien chez Jean-Jacques Gantier critique qu'il fallait d'abord le chercher, c'est-àdire chez celui qui avait reçu son adonbement de Pierre Brisson Ini-même, tout de suite après la guerre. Car si Pierre Bresson, directeur du *Figuro*, immense et inoubliable «petron de presse». n'avait pas coutume de confier au hasard des postes qu'il tenait pour importants, j'oserai dire que, an nom de misons personnelles et familiales qui avaient trois quarts de siècie d'ancienneté, c'était probeblement plus vali encore quand il s'agissait de choisir un critique dramatique. Car on ne l'avait pas été soi-même durant quelque vingt ans, on n'était pas le fils d'Adolphe Brisson et le petit-fils de Francisque Sarons qui l'avaient été, respectivement, vingtions et trente deux ans, pour accepter de prendre des ris-ques en ce domeine.

Pierre Brisson, quanti il confia la critique dramatique du Figaro à Jean-Jacques Gautier, dont il comaissait la plime et la droituse mais qu'il a'avait pas encore mis exactament à pareille épreuve, savait donc cel qu'il faisait. Et je pesse que cette disignation sams aucun banc d'essai, constitue peut être le plus beau témoignage de confiance et d'estime qu'on air affesse à Jean-Jacques Gautier.

#### « Gardez ce doute salutaire »

OUS êies sûr de ce que vous pensez, hi dissit un jour Pierre Brisson. Vous n'étes pas toujours sur d'amoir raison. Gardez ce doute salutaire. La contradiction entre opposants qui se respectent fatt jouer les muscles de l'espril et marque le vrai sport de la critique.

Jean-Jacques Gaurier n'est jamais à se battre pour faire admetire à Pierre Brisson tel ou tel jugement qu'il portait sur une pièce. En revanche, Pierre Brisson eut souvent à se battre pour défendre Jean-Jacques Gautier contre la colère de ceux qui s'estimaient injustement traités par lui. Et il ne cessa jamais de le faire avec une égale ardeur. Même s'il ne partageait pas toujours ni tout à fait l'opinion de son critique. Même s'il s'agissait de prendre fait et cause pour celui-cl face au plus illustre des collaborateurs du journal.

Entre Pierre Brisson et Jean-Jacques Gautier, il s'agissait d'un traité de confiance et de liberté unissant deux hommes qui avaient en commun le dévorant besoin d'inspirer mais aussi d'accorder cette confiance, et l'intransigeante passion de cette liberté. D'où leur présence, d'ailleurs, l'un à la tête et l'autre au sein de ce journal qui n'a pas changé.

Il y a parfois, monsieur, sous votre plume, des réflexes, des accents de satiriste et de polémiste permettant d'imaginer quel redoutable critique vous auriez pu faire. Et cette face à demi cachée de vos dons permet de mieux mesurer combien, en succédant ici à Jean-Jacques Gantier, vous y êtes bien à votre place.

Gautier, vous y êtes bien à votre place.

Tout à l'heure, j'ai parlé de ce certain secret dont vous aimez vous envelopper.

Et il est vrai qu'au seuil de l'imique ouvrage, Une éducation d'écrivain, où vous avez accepté de lever un pan de ce voile, vous nous confiez vous sentir, en vous mettant alors au travail, aussi ému, aussi inquiet que si vous alliez, je vous cite, « lancer un cocktati Molotov contre un des grands symboles de l'establishment littéraire: l'Académie française ou la revue Tel Quel ».

Vos nouveaux confrères se doivent de reconnaître que vous n'avez jamais lancé de cocktail Molotov contre l'Académie française. Pas davantage que vous n'avez une seule fois juré publiquement vos grands dieux que, jamais, voas ne feriez chez nous acte de candidature.

Eh bien! vous voyez, monsieur, nous vous avons fout de même du !

Soyez donc le bienvenz en notre Compagnie.



# Culture

■ Le Monde ● Dimanche 28-Lundi 29 juin 1987 13

### Les graffitistes à Drouot

# Quand l'art de la rue s'encadre...

Les graffitistes sont à la mode.
La vente aux enchères
organisée le 26 juin
par Me Rogeon à Drouot
le prouve. Mais aujourd'hui
beaucoup d'artistes de la rue

en mai dernier le premier Festival
du graffiti. Bientôt, des wagons de
métro new-yorkais seront installés
sous les chênes du parc de Jorean 1
(20 hectares).

Le graffiti a beau être à la mode,
jamais il n'aura été autant réprimé.

Comité d'organisation, y'est va offrir
deux cent cinouante bombes de préfèrent s'afficher dans les galeries et lorgnent les musées...

Cela ressemble à un gag, mais ce n'est pas un gag : en mars 1988, le premier MIG (Musée international du graffiti) fera irruption au beau milieu de la campagne angevine, dans l'aile tricentenaire d'un château rebaptisé pour l'occasion « Joreau l ». Georges Naisf, éditeur et héritier de cette petite spiendeur, a confié à l'aingénieur culture! » Claude Mollard le soin de transfor-Claude Moliard le soin de transfor-mer 1 000 mètres carrés en palais de l'éphémère. Que les futurs mécènes se rassurent : les pochoirs de Jef Aérosol, de Marie Rouffet, de Blek le rat, les affiches publicitaires détournées de Baugeste et de Costa, les palissades tatouées par Anrèle, Futura 2 000 ou Jérôme Mesnager voisineront avec des moulages plus cisineront avec des monlages plus

Le spuffito ne désigne il par, comme l'explique Denys Riout dans un ouvrage de luxe consacré aux «égratignures» de la rue (1) « un procédé de décoration murale parti-culièrement en honneur lors de la Renaissance »? Mais, en fait de rue, il ne se passe plus aujourd'hui une semaine sans qu'une équipe de hombeurs viennent préfer de bombeurs viennent « performer » en face d'un buffet-petits fours. Car on ne barbonille plus un mur; en « investit un espace ». Les ventes aux enchères spécialisées se multiplient, la ville de Birlington, en Grande-Bretagne, a même organisé

jamais il n'aura été autant réprimé. En 1986, les équipes dépendant de la direction de la propreté de la Ville de Paris ont effacé 70 000 mètres carrés, soit une surface deux fois plus importante qu'en 1984. Pour 1987, l'augmentation est de 112 % pour les cinq premiers mois. La Ville, qui consacre 5 millions de francs par an à la lutte contre les graffitis, a du négocier avec la société Ordures Services. La machine à laver les expressions machine à laver les expressions «sauvages», un nettoyeur à hante pression ultraperformant, s'appelle Of GA

La RATP préfère la ruse : elle

habille depuis avril les portes des armoires électriques d'un labyrinthe blanc et noir, et cela pour découra-ger les utilisateurs de magle marker. Las ? les tags, ces signatures tarabis-cotées de Sign, Boxer ou Attila apparaissent à nouveau. Paris suivra-t-elle l'exemple de New-York interdiction York : interdiction aux commer-çants de vendre des feutres et des combes aérosols aux moins de dixbombes aerosos aux moais de circhuit ans, obligation faite aux graffi-teurs récidivisées de nettoyer les wagons? Pour l'instant, on se contente de débloquer des fonds (entre 6 et 8 millions de francs par an) et d'infliger des amendes de 1 000 F (pour un graffiti simple) à 400 000 F (une station entière).

Mais les vrais stars du trottoir n'en sont pius là Elles ont déserté la rue : beaucoup d'ex-enragés du colo-riage urbain se sont réfugiés dans le calme de leur atelier. Et, quand ils comité d'organisation, s'est un offrir deux cent cinquante bombes de peinture, avant de participer avec Daniel Baugeste à un débat sur « la rue comme galerie d'art ». « Il n'y a plus d'urgence », déplore Michel Giorgis, des éditions Alternative, qui travaille dans un bureau largement pochoirisé. Les faits le prouvent : Vive la peinture! cherche un agent artistique, Jérême Mesnager se fait payer en billets d'avion pour prometer ses corps blancs sur les murs des capitales. Speedy Graphito, qui signait déjà en 1985 l'affiche de « La ruée vers l'art », commandée par le ministère de la culture, vend ses toiles à Drouet. Il jouera bientôt à l'acteur et au décorateur en juillet lors du Festival Molière prévu à Montpellier et exposera à Cincin-Montpellier et exposera à Cincin-nati, via la Galerie Polaris...

Speedy Graphito n'a pas le sentiment d'être un artiste « récupéré »,

tion, exécute ses pochoirs au pin-ceau. Banliene Banliene récapère des morceaux de bois calcinés, et Daniel Baugeste, qui a vendu 14 000 Fau FRAC de Lille une affi-che publicitaire « Blanc Bleu» détembée au Jenom affirme » La détournée au Japon, affirme : « La rue m'a permis d'acquérir des réflexes. Depuis, je vais à l'essentiel. » Plus rapide encore, Mesnager reuchent: « Il me faut vingt-cinq secondes pour exécuter un corps blanc. » Aujourd'hui, les ex-graffitistes préfèrent se faire appeler platitudes pretents et lant appeter plasticiens ». Les marchands et les mécènes réagissem à leur tour : sinsi le groupe SEERI offre pendant un an une usine désaffectée de 1 500 mètres carrés (qui sera détraite en 1988) à une cinquantina de minus (Seule Continue de 1988). taine de peintres (Speedy Graphito, Jérôme Mesnager, Olivia Clavel, Thierry Domage, etc.). Le 24 mai dernier, ils peignaient en direct-pour Pallis'art (2), mais les jeunes organisateurs, Christophe Pasquier, vingt-deux ans, et Caroline Andrieux, vingt-quatre ans, anteur d'une thèse de maîtrise sur Basquiat et Haring, avaient pris soin de don-



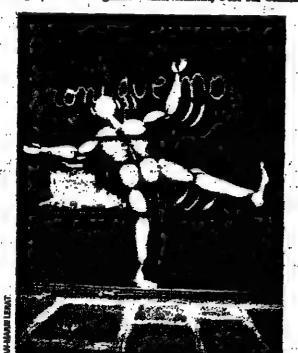

Au contraire. Assis dans son fauteuil-Caddy, il vous déballe son plan-médis avec une sérénité déconecrtante: « Si j'ai fait des pochoirs, c'était pour créer une attention, un mystère. Il y avoit l'énigme dans la rue et la réponse dans les journaux. Cela a permis ensuite d'attirer dans les galeries un public qui ne venait jamais. » Costa est encore plus franc : « J'arrivals du Sud et je voulais gagner du temps. Je suis des-cendu dans le métro en 1983 en faisant des essais à la craie dans les stations les plus fréquentées. Les ournalistes étaient à court de capiers chocs. Ils m'ont lancé, ground continue à prélever au cutter tous ses supports dans le métro

Si la spontantité n'est pius qu'en ouvenir, elle a laissé des traces et la « jeune pointure » cultive le charme du sauvage apprivoisé. Luiu Larsène intègre des pochoirs dans ses toiles. Maxie Roufret signe les siemes avec son sticker « Rock'n' mania ». Biek peint sur des bouts de palissade... d'Angers, 75019 d'Angers, 75019 ments: 43-33-63-63.

ner un thême et de recueillir les pro-

Face à ces graffitistes certifiés, un race a congratuates centures, as arsenal commercial se met en place, rue de la Roquette, Les touristes peuvent visiter, pour 15 F, un temple du bombage... Les galeries jouent aux producteurs, les commiscelles priseurs en sont presente en place, rue de la Roquette de la Roq commissaires-priscurs en sont pres-que à se teindre les cheveux en orange. Mª Rogeon organise une exposition au Free Time, sponsorisée par Volvo; il fait imprimer sur sea catalogues des tirades molifresques : « Les peintres de la rue s'exposent au feu des enchères... et non plus au pillage nocturns du chaland (...). La fine fleur des bombeurs, graffiteurs, fresquistes et peintres sauvages parisiens se réunis le temps d'une messe, » On croit

#### LAURENCE BENAIM,

(1) Le Livre du graffiti (138 p., 150 illustrations). A lire également , aux éditions Alternative : Vite fait bien fait, bel album consacré aux pochoirs.
(2) «Paliss'art». Expostion-vente jusqu'en mai 1988, 12-16, rae David-d'Angera. 75019 Paris. Renseigne-

#### A Beaubourg : « Nouvelles tendances »

## Visions et modes fin de siècle

Entre utopie et industrie. écologie et haute technologie, huit stars internationales du design revent notre habitat de l'an 2000 : un futur proche, sans réelle surprise.

4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

10 mm - 17 mm

A Company of the Comp

والمتحدد والمامية

10 mm

Le Centre de création industrielle (CCI) s'associe au dixième anniversaire du Centre Georges-Pompidou (qui est aussi le sien) avec une exposition à mi-chemin antre bilari et. prospective. Une longue réflexion, beaucoup de discours out préindé à sa conception. A la fin d'un sémi-naire consacré à l'évolution de notre naire consacre à l'evojution de notre cadre de vie, huit créateurs incontentés ont été désignés par le CCI, qui leur à domé carte blanche pour imaginer des propositions et réfléchir aux acquis technologiques, sociologiques et esthétiques des années 80. «Nouvelles tendances» et le régulat de certe réflérien est le résultat de cette réflexion.

La tendance dominante est à la théâtralisation. Comme le suggère l'audiovisuel à l'antrée de l'exposi-tion, la valeur symbolique du cadre de vie a supplanté aujourd'hui la valeur d'usage. L'espace intime est un décor refuge où chacun met en scène une image possible de lui-même, tente de retrouver ses racines, sans fermer sa porte au monde moderne. C'est sans ambi-guité chez le Japonais Toshiyuki Nika. Dans sa saile de séjour, cube calqué sur l'espace de la maison japonaise traditionnelle, tout peut varier sans effort, sols, murs, comme sar une scène. Une télévision est encastrée dans un rocher, un sys-tème sophistiqué de plaques à lumi-neacence variable permet de recréer,

atmosphere.

Méditation encore que celle proposée par Hans Hollein, architecte
designer viennois conronné de nombrenz priz, dont le projet est surtout
séduisant sur le papier (1). Il présente uns installation que ne renieraient pas certains artistes conceptuels : devant un mur recouvert de
papier peint fleuri, un téléviseur,
entouré de deux bononets de fleure entouré de deux bouquets de fleurs fraîches, renvoie l'image filmée d'un bouquet. Cette réflexion sur l'éphéinère et la permanence a en tout cas le mérite de n'être pas d'un rationslisme autoritaire, reproche que l'on peat formuler à l'encontre du projet, glacial, de l'Italien Paolo Deganello. Il oppose espace intime (symbolisé par deux lampadaires de marbre) et espace social : marbre la encore, pierre, forêt de tubes de verre colorés, écran de télévision installé en face d'un fautouil intégrant luimême un ordinateur, une lampe et une tête noire sculptée, incitation, sans doute, à la méditation.

Italien aussi, mais se situant à l'opposé de ce fonctionnalisme; Allessandro Mendini, un des cheix de file du groupe Alchimia et du design émotionnel ». Dans sa -chambre souvenir », il rassemble les objets - meubles, vases, tapis -de la fin du vingtième siècle. Peu importe les styles, Mendini les «récupère» avec sa marque, des touches colorées et gaies de peinture, mais vides de sens, à l'écart des courants picturaux. Plus Indique que l'élégant Mendini, l'Espagnol Javier Mariscal rassemble sa -famille- sous une énorme tapisse-rie inclinée, pronesse du « fait main - : Mickey Mouse (chaise oreille en cuir noir) côtoie - Tio Pepo - ou une intéressante chaise librairie pour lecteurs assidus. La

seion son humeur du moment, une atmosphère. maison Dot nut de Kaplicky-Dixon, deux architectes familiers de la NASA, se situe à mille lieues de cet allègre collage de références : elle a la forme d'un oursin, mais présente la particularité de préserver l'envi-ronnement puisqu'elle se construit sous le sol. En aluminium et verre, Ouverte sur un patio intérieur, tout la fois hyperfonctionnelle et écolog-que, cette maison semble surgis d'une bande dessinée SF des années 70. C'est l'un des rares pro-jets qui relèvent encore d'une idéologie de progrès.

Au rayon opposé — clin d'œil cri-tique à la société de consommation, — se situent les réalisations de l'Anglais Ron Arad et de Philippe Starck, notre star nationale. Tous deux semblent ravis de se libérer, pour un temps, de leur statut de créateur d'objets fonctionnels. Ron Arad propose une étrange machine à sacrifier les chaises et autres vieille ries, façon compressions à la César. Quant à Philippe Starck, il fait le quant à rhinppe Starck, it fait à grand jeu, sans perdre le nord, avec humour : notre société, pense-t-il, a d'abord besoin de signes. Il lui en donne. Dans un somptueux décorrès théâtral et pseudo-western, flotte une bannière rouge où deux têtes, l'une qui rit, l'autre qui pleure, sont brodées d'or. Dans une cabane, à côté, façon vieux bar tôle ondulée tee-shirt, porte-clefs, stylos, ira, pér du même signe, sont vendus par d'affables hôtesses. Ces objets seront commercialisés dans le prochain catalogue automne-hiver des

Trois Suisses. Le design, plus que tout autre domaine de la création, a besoin de l'industrie pour progresser. Et réci-proquement. M. Alain Madelin, ministre de l'industrie, des PTT et du tourisme, l'a affirmé, le 15 juin, en évoquant « l'enjeu majeur » que cela représente pour l'industrie fran-

çaisa. Il inaugurait la chambre de commerce et d'industrie de Rennes, qui accueillait dans ses murs, c'est une première, une exposition. Evo-quant les 320 millions de consommateurs européen, à l'horizon 1992, « la compétitivité, a-t-il déclaré, ce sont des produits nouveaux, et plus

A cette occasion, l'UFDI (Union française des designers industriels) hi a communiqué les conclusions de son étude sur le poids économique des professions du design français. Réalisée avec le service innovation et développement industriel et tech-nique du ministère de l'industrie cette étude, la première du genre, fait état de 3 755 entreprises francaises (affiliées ou non à un syndicat professionnel) se préoccupant de design industriel, de style, gra-phisme ou architecture d'intérieur. Soit un chiffre d'affaires annuel de 4,660 milliards par an, dont 770 mil-lions à l'exportation. Que ces déclarations et la publication de cette étude coïncident avec l'exposition du CCI, c'est un simple mais heureux concours de circonstances. C'est bien dans les recherches de laboratoire du type CCI que le design doit se ressourcer, se remet-tre en cause. L'exposition « Nouvelles tendances », à ce titre, est her-métique, sinon décevante.

ODILE QUIROT.

★ Jusqu'au 8 septembre, galerie du CCI, Centre Georges-Pompidos.

★ Le château de Biroz, en Périgord, sceueille du 4 juillet au 25 septembre une prestigieuse exposition sur le design danois, de 1950 à 1987. Cette exposition, qui inaugure une année France-Danemark partira ensuite à Nancy, Lyon et Caen (rens.: Maison du Périgord à Paris, tél.: 47-42-09-15).

(I) Catalogue « Nonvelles ten-dances ». Prix: 230 F.

#### Les séances de fin d'année des écoles de théâtre

### La Belle de Mai prix d'excellence

Les cahiers au feu! Et les maîtres au milieu! », chantaient naguère les élèves des lycées, aux derniers jours de juin. Les élèves des écoles de théâtre montrent ce qu'ils savent faire,

Après le Conservatoire et l'Ecole de la rue Blanche (le Monde du 19 juin), c'est l'école de la Belle de Mai, domiciliée à la Maison des arts de Créteil et animée par Jean-Gabriel Nordmann et Jean-Christian Grinevald, qui a donné une soirée publique. Deux très belles choses, vraiment hors du commun, ont été présentées par les ennes acteurs de cette école.

L'une, appelée Y'a pas de place pour tout le monde, est le résultat de plusieurs mois d'imagination

Ils sont dix - cinq filles, cinq garçons - que nons voyons d'abord, de loin, alignés comme sur une ligne de départ. Tantôt ils parlent tous ensemble, fiévreux. enthousiastes, ils ont trop à se dire ils out la vie devant eux, ou plusieurs vies, et tantôt, subitement, ils se figent, regardant tous devant eux, muets, comme s'ils scrutaient cet avenir, qui alors est moins sûr, ou comme s'ils se voyaient euxmêmes dans un miroir et doutsient de ce qu'ils voient,

Et puis ils vont se bouger, car il leur faudra bien choisir, aller vers quelque chose, vers autrui. Et, le temps d'une trentaine de minutes, ce sont dix vies qu'ils vont réver qu'ils vont jouer, d'après ce qu'ils ont su de celles de leurs parents, ou de celles de l'histoire.

> . Là où il y a quelques tombes »

Tout un monde, en fait, d'espoirs, d'efforts, d'amours, d'échecs probables certains jours. Ils ont inventé, ces dix jeunes acteurs, des images poignantes de solitude passagère, de secours apporté ou pas à ceux qui se trourent en détresse. Des moments de bonheur aussi, Par moments ils sont comme des blés bousculés par le vent ensemble, et par moments comme des feuilles que ce même vent disperse. Et de cette ronde des jours futurs s'échappent des paroles, spontanées, d'une vérité criante, et l'on voit passer très vite. des visions floues, rapides, de monômes, de fêtes, d'étraintes, de méditations isolées, de séparations et de retrouvailles, ou même, à peine indiquées, des images de choses que l'on n'a pas vues, pas vécues, mais qui vous suivent, comme l'amoncellement des corps

dans les chembres à gaz, Tout cola sans pesanteur. emporté et comme éclairé par une jeunesse de oœur, avec, s'échap-pant encore et toujours des allées et vennes sur les routes, ces paroles du tac au tac, une engueulade à un copain, un coup de téléphone à une mère, une déception marmonnée pour soi.

L'étomant, c'est que ce moment de théstre, qui tient aussi de la danse et du poème, et qui demeure, pour une part, improvisé d'un soir à l'autre, atteint un achèvement, une sorte de perfection, de style, de rythme. C'est très beau. Les dix acteurs sont remarquables, entraînés par une comédienne qui

#### MUSIQUES

#### L'Afrique à La Villette

On l'a vu l'an dernier au Festival d'Avignon. Quand il arrive sur scène avec sa minuscule sanza pas plus grande qu'une boîte de sardines. Elanga N'Kake semble surpris de voir autant de monde, il rit.

No vers 1925 au Zaire, il n'est pas ce qu'on appelle un musicien profes-sionnel. Il joue pour son plaisir, pour communiquer avec l'esprit de ses ancêtres, entrer en contact avec les forces de la forêt. Il chuchote des petites chansons tendres, qui le font pouffer, raconte son propre voyage en Europe... il a la grâce. L'univers sonore qu'il crée «travaille» longtemps après qu'il eut fini de jouer. Elanga N'Kake est l'un des nom-

breux musiciens que l'on pourra éconier à la grande Nuit de La Vil-lette, avec d'autres groupes venns du Zaïre (les Pende, les Babanda), de Guinée (Papa Kouyate, Fode Youls, le Bembeya Jazz national) et des griots du Mali.

★ Afrique-Musique, samedi 27 juin, à partir de 21 henres, à la Grande Halle La Villette.

est déjà d'une grande présence, d'un art sûr : Clara Finster. Mais Y'a pas de place pour tout le monde est aussi l'aboutissement d'une recherche singulière, person-nelle, du « moniteur » de ces elèves, Jean-Gabriel Nordmann.

L'autre moment très fort est une pièce inédite d'une Algérienne, Mas Haon Jition, Là où il y a

Après vingt années d'absence, une femme revient en Algérie. dans son village natal. Son pere est mort trois mois plus tôt, et il a demandé, par testament, que soit jugée cette fille qui s'est mariée à l'étranger, et qui s'est écartée de la voie de l'islam.

M= Haou Jitiou a écrit sa pièce directement en français, et c'est une langue tout à fait claire, mais en même temps singulière à nos oreilles, car elle est comme une transcription immédiate, telle quelle, de la langue arabe parlée. La poésie d'une terre est ici pré-sente, sensible, qui exprime les nœuds presque insolubles d'une vie algérienne concrète et spirituelle dans laquelle se heurtent des histoires, des dogmes, des ethnies, des époques. Et il est presque incroya-ble de retrouver ces mêmes jeunes acteurs de Ya pas de place pour tout le monde interpréter, avec une justesse de ton parfaite, ces emmes et ces hommes d'Algérie, dans un climat de recueillement. Le metteur en scène, Manrice Attias, est né au Maghreb.

Deux cenvres excellentes, quoique moins émouvantes, complètent cette soirée. L'une est une «opérette de poche», œuvre d'Alfred Jarry, Léda. Un peu à la manière d'un Offenbach survolté, avec des couplets de chansons très drôles. Les élèves de la Belle de Mai y prouvent leurs dons de chanteurs et de danseurs de music-hall. Mise en scène pleine d'allant, et en fait fort savante, de Jean-Gabriel Nordmann. L'autre est une sorte de satire des excès «intellectualistes» de certains hommes de théâtre, le Petit Monde ancien. L'auteur, Dominique Ducos, a travaillé su Théâtre national de Strasbourg, sous le proconsulat de Jean-Pierre Vincent, C'est une charge, un guignol, nous voyons les comédiens se chercher un itinéraire malcommode entre les panneaux routiers de Barthes et de Lacan. Mais, là, les élèves de la Belle de Mai s'amusent bien, et nous aussi. Les élèves ont été crientés par Agathe Alexis.

Pour le mérite de ces élèves, et pour rassurer leurs parents - tou-jours inquiets de voir leurs gosses faire du théâtre, - citons des noms: outre Clara Finster, déjà nommée, Arielle Blocsch, Hélène Bonzsier, Catherine Braun, Isabelle Bules, Marie-Pierre Carlotti, Daniel Cling, Christophe Delloc-Daniel Cling, Christophe Delloc-que, Sylvie Lagarde, Marc Lalle-ment, Catherine Pstard, Elizabeth Mazev, Laurent Hatat.

MICHEL COURNOT.

## PATRIMOINE

#### Sauvegarde du château de la Mercerie

Le rêve de pierre de Raymond Réthoré, ancien député de la Cha-rente, est sauvegardé, sinon sauvé, puisque le château de la Mercerie va être en partie classé par les monu-ments historiques (voir le Monde du 28 avril). Sa façade de plus de 200 mètres de long, ses enfilades de salons plus ou moins ébauchés sont donc assurées de surgiure. Mais dans donc assurées de survivre. Mais dans quel état et pour quelle destination? Le charme de cette demeure mégalomaniaque, patiemment élaborée pendant plus de trente ans par son propriétaire, tenait aussi à son mobi-lier hétéroclite, à ses groupes de lier hétéroclite, à ses groupes de marbre dispersés au hasard des pièces, à ses toiles aux attributions incertaines, incluses dans les boise-

A l'exception de quatre peintures et de six sculptures, tout a été dis-persé lors d'une vente aux enchères, le 24 et le 25 juin. La somme récu-pérée, 12 millions de francs, servira à régler un arriéré d'impôt impérativement réclamé par le fisc. Une association est en cours de création (1) pour tenter de redonner vis au château et protéger son parc puisque le classement n'assure pas la protection du site. Mais sa tâche sera difficile. La Mercerie n'est plus aujourd'hui qu'une carcasse vide, un décor fragile. Demain une belle ruine? La bonne volonté de l'Etat s'est sans doute manifestée trop

(1) Ou peut contacter cette machtion en écrivant à M. Stéphane Thoin, 32, rue Poulet, 75018 Paris.

# **Spectacles**

## théâtre

#### Les salles subventionnées

OPÉRA (47-42-57-50), sam. à 14 h 30 et 20 h 30 : «Raymonda» de R. Nourcov «la Pavane du Maure» de J. Limon, «Quatre derniers lieder» de R. Van

COMÉDIE-FRANÇAISE, Théâtre de la Porte-Saint-Martin (40-15-00-15), 20 h 30, dim. 14 h 30, Mouseur Charal

de Feydeau. ODÉON-COMÉDIE-FRANÇAISE, (43-25-70-32), 20 h 30, dim. à 15 h : le Bour-grois Gentilhomme, de Molière. Miss en scène J.-L. Boutté.

PETIT ODÉON (43-25-70-32), 18 h 30 : Madame de La Cartière, de Denis Dide-

TEP (43-64-80-80), Sem. à 17 b, Frag-ment d'une pièce en train de s'écrire; 20 à 30 : le Vie quand même.

20 h 30 : la Vic quand même.

EEAUBOURG (42-77-12-33),
Cinéma/Vidéo : Cycle du cinéma brésilien, se reporter à la rubrique
Cinémas/Cinémathèque; Vidéoinformation : à 13 h, une Vis de Chevreuil, de G. Sauvage; 16 h, Hergé
contre Warhol, de Van Tieghem; 19 h,
Costakis, de B. Gauvin. Vidéo/Musique:
à 13 h, Rock around, de Y. Billon,
A. Gerzin; 16 h, Coai Fan Tutte de
Mozart; 19 h, Otello de Verdi; Cinéma A. Germi; 19 h. Ouello de Verdi; Cinéma du Musée: à 15 h et 18 h, dans le cadre de l'exposition « L'époque, la mode, la morale, la passion» : (sam.) Pour J.-P. Raynaud; (dim.) Pour G. Richter et R. Ryman; Concerts/Spectacles (mm.) Pic salles 15 h: Atchers musique et micro-informatique animés par

CARRÉ SILVIA-MONFORT (45-31-28-34), Sam. à 21 h : Suzanne Langles. la Diva du Tennis.

le Dive du Tennie.

MAISON DES CULTURES DU
MONDE (45-44-72-30), Afrique-s à
Paris. Festiral de musiques, danses,
rituels ; Sam. à 21 h : l'Afrique Musique.

#### Les autres salles

ANTOINE (42-08-77-71), 20 h 30 :

ARCANE (43-38-19-70), 21 h : En oc ASSOCIATION FRANCE-URSS (45-0)-59-00), 19 h : Vladimir Mašakovski tra-

ATALANTE (46-06-11-90), 20 h 30 : Ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré en petits carrés blen réguliers, et foutus aux

ATELIER (46-06-49-24), 21 h : le Malade

BOURVIL (43-73-47-84), 20 h 30 : Lady Pénélope : 22 h : Pas deux comme elle. CARRÉ SULVIA-MONFORT (45-31-28-34), 20 h : Tango chéri ; 22 h 30 : Susan Lenghlen, la diva du temnis.

CARTOUCHERIE, Aguarium (43-74-99-61), 20 h 30 : Lus Heurus bianches. Tempète (43-28-36-36), 21 h : la Sente stroite du bout du monde-akihai ;

CHATEAU ROUGE (42-52-44-94), 21 h: CINO DIAMANTS, 21 h : Les Charlottes.

CITHEA (43-57-93-26), 21 h 30 : Dialo-COMPONE DES CHAMPS-ELYSEES (47-20-08-24), 20 h 30 : Flour de cactes.

COMEDIE DE PARIS (42-81-00-11). COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22),

CRYPTE SAINTE-AGNES (47-00-19-31), 20 h 30 : le Misanthrope.

DÉCHARGEURS (42 - 36 - 00 - 02), 20 h 15 : Pas d'entracte pour Hamist; 18 h 30 : les Deux Timides. DIX-HEURES (42-64-35-90), 20 h 30:

ESPACE MARAES (42-71-10-19), 22 h 30 : Théatre intendit ; 16 h 30 : Etranges Strangers; 18 h : Travelling arrière; 20 h : Cinéma. ESSAION (42-78-46-42), 18 h 30 : Récits aigres-doux ; 20 h 30 : la Passion de Job ;

21 h : Cochon qui s'en dédit. FONTAINE (48-74-74-40), 21 h : Au GATTÉ - MONTPARNASSE (43 - 22 -

16-18), 21 h : le Perfections GALERIE 55 (43-26-63-51), 21 h : I Do!

GRAND EDGAR (43 - 20 - 90 - 09), 20 h 15 : Palier de crabes ; 22 h : C'est ce GREVIN (42-46-84-47), 20 h : les Trois Jeanne/Arthur ; 21 h 45 : Minitel de toi.

**GUICHET - MONTPARNASSE (43-27-**88-61), 19 h : l'Inconnu ; 21 h : Méfis-tol

HUCHETTE (43-26-38-99), 19 h 30 : la Camarrice chauve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Sports et divertissements. LUCERNAIRE (45-44-57-34), I: 19 h 30: Baudelaire: 21 h: Moi zéro magnifique; 22 h 30: La fin et la manière; II: 20 h: Le Petit Prince; II: 23 Ambiere. 21 h 25: Architeu

MADELEINE (42-63-07-09), 21 h : MAIRIE DU 3º : le 27 à 21 h : Dialogues

MARIE - STUART (45 - 08 - 17 - 80), 20 h 30 : Mess. MARIGNY (42-56-04-41), 20 h : Kean, MICHEL (42-65-35-02), 21 h 15 : Pyjama

MOGADOR (42-85-28-80), 20 h 30 : MONNAJE DE PARIS, 20 h 30 : la

Mégère apprivoi MONTPARNASSE (43-22-77-74), 21 b: Conversations après un ente PALAIS DES GLACES (46-07-49-93),

21 h : Vingt Ans de piano forcés. PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), 20 h 45: MELUN, Sam., jardin de l'hôtel de ville à l'Amuse-Gueule.

POCHE (45-48-92-97), 20 h 30 : Coup de crayon: 21 h: Beile Famille.
POTINTERE (42-61-44-16), 20 h 30:

RANELAGH (42-88-64-44), 20 h 30 : les

POSEAU THEATRE (42-71-30-20), 15 h : le Misanthrope ; 18 h 30 : Passa-gères ; 20 h 30 : Eléphant Man.

SAINT - GEORGES (48 - 78 - 63 - 47), 20 h 45 : les Seins de Loiz. SALLE VALHUBERT (45 - 84 - 30 - 60),

SALLE VALHUBERT (45 - 84 - 30 - 60), 20 h 30 : les Femmes savantes.

SENTIER DES HALLES (42-36-37-27), 20 h 30 : l'ai tout mon temps, où étanvous ? 22 h : Suivez c'qu'on fait.

STUDIO DES CHAMPS - ÉLYSÉES (47-23-35-10), 19 h 30 et 21 h : Boan Rivage.

SQUARE VILLETTE (42-43-21-21), 21 h 30 : le Chant des Lémures.

STUDIO DES URSULINES (43 - 26 - 19-09), 20 h 45 : Taxi.

TAC STUDIO (43-73-74-47), 20 h : le

TAC STUDIO (43-73-74-47), 20 h : h Double Inconstance:
TAI TH. D'ESSAI (42-78-10-79), 22 h:
l'Ecame des jours: 22 h: Huis ctos;
16 h: les Soulfrances du jeune Werther;
18 h: Polar de la dernière nuit; 20 h:
Lover Comment; Cantiones sacré.
TH. D'EDGAR (43-22-11-02), 20 h 15 h.

les Babas cadres : 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. TH. DU MARAIS (46 - 66 - 02 - 74). 20 h 30 : Nuits câlines. 7H. DU ROND-POINT (42-56-60-70), Petite safe, 21 h: Marion. TH. DU TEMPS (43-55-10-88), 20 h 30: Electre; 18 h 30: Denx Larmes pour un

sontre.
TOURTOUR (48-87-82-48), 20 h 30 :
Nous, Théo et Vincent Van Gogh;
22 h 30 : le Horia; 18 h : le Journal
intime de Saily Mars. TRISTAN-BERNARD (45 - 22 - 08 - 40), 18 h 30 : Autour de Mortin ; 21 h : l'Eté

ZÉBRE (43-57-51-55), 20 h 30 : l'incroya-ble et triste histoire du général Pensiona ci de l'exilé Matefuna.

#### Les concerts

#### SAMEDI 27

Radio-France, 14 h 30: Ens. Espace Musi-que, B. Hubbard (Babbitt Vivier, Woipe, Condé, Dufourt). A 18 h: Orchestre natio-nal de France, dir.: Chung (Zimmermann, A. Essyad).

Graud Auditorium de Radio-France, 17 h 30 : Ensemble Forum, dir. : Mark Fos-ter (Wolpe, Babbitt Vivier, Dufourt) ; à 20 h 30 : Orchestre national de France, dir.: A. Tamayo (Stravinsky, Zimmer mann, A. Essayd, Bruckner).

Grande Halle, 21 h : voir le 25. Egilee Saint-Merri, 21 h : Chosar de l'Université de Bradford, dir. : K. Firth (Palestrins, Debussy). 18 Thintre, 16 h 30 : LBC Trio (Musique

Locernaire, 18 h 30 : voir le 25. Musée de Montmartre, 21 h : voir le 26. Pleyel, 20 h 30 : voir le 25.

## DIMANCHE 28

Chapelle Scint-Louis de la Salpétrière, 17 h : La Psalette de Paris, dir. : D. Rybeyre. ine, 18 h : The Interna Consort, dir.: H. Miloradovitch (Lowes, Buxtehude, Telemann). Eglise Saint-Merri, 16 h : Quatuor Aronna (Beethoven, Villa-Lobos, Schubert).

Notre-Dama 17 h 45 : P. Pincemaille, Chorale de la cathédrale, dir. : J. Revert. Le music-hall

ARÊNES DE LUTÈCE (42-77-19-90) sam. 21 h 30 et à 15 h : Les Gladiateurs. CITHEA (43-57-99-26) sam. 22 h 15 : C. LA BRUYERE (48-74-88-21) sam. 21 h :

MAISON DES CULTURES DU MONDE (45-44-41-42) sam. 20 h 30 : LE MERLE MOQUEUR (45-65-12-43) sam. 21 h 30 : B. Santel T.

OLYMPIA (47-42-25-49) sam. 20 h 30, dim. 17 h: Grand Music-Hall de Grêce. En région parisienne

CHAVENAY, église, Dim. à 19 h : Ensemble instrumental A. Stajis (Mozart, Haydn, Vivaldi, Schubert). CHOISY-LE-ROL, théâtre (48-90-89-79), Sam. à 20 h 30 : Danse. COMRS-LA-VILLE, la Coupole (64-88-72-05), Sam. à 20 h 45 : la Création, de

COMPTEGNE, château de Fayel, Dim. à 17 h : B. Bladou (Beethoven, Schumann, 17 h : B. Bladou ( Liszt, Prokoviev). COURSON-MONTELOUP, église

Vaugrineuse Dim. à 15 h 30, Grand salon du château, Dim. à 16 h 30 : cour d'hon-neur du château ; Dim. à 18 h : Quatuor onsky (Mozart, Bach, Daleyrac, GRANDMAISON, château, Dim. à 18 h : Ensemble instrumental A. Stajie (Mozart, Hayda, Vivaldi, Schubert).

ISSY-LES-MOULINEAUX, pare de l'île de Saint-Germain, Sam. à 21 h 30 ; LA-FERTE-ALAIS, Sablière, Sam. à 19 h : Festival Sablerock (Chérie noire, Détective, les Lâches, Léon Vital, Gar-

cons. Eclypse, Woran).

LEVALLOIS-PERRET, petit thestre (47-48-18-71), Sam. à 20 h 30 : Coiffeur

LIVRY-GARGAN, parc du château (43-83-90-39), Sam. à 22 h 30 : Livry chante la Marquise de Sévigné. MEAUX, Sam., musée Bossuet à 18 h, « cathédrale à 20 h, salon d'honneur de l'hôtel de ville à 21 h : Ensemble orches-tral Harmonia Nova, dir. D. Bouture

(Mozart, Strauss).

### Le Monde Informations Spectacles 42-81-26-20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des sailes lde 11 h à 21 h sauf dimanches et jours fériés! rvation et prix préférentiels avec la Carte Club

#### Samedi 27 – Dimanche 28 juin

du château de Vaux à 21 h : Concert Arban (musique Renaissance, Jazz à 18 h, Classique).

MORSANG-SUR-URGE, l'Arloquin (69-04-13-70), le sam. à 21 h, dim. à 17 h : La prochaine fois je vous chanteral. LES MUREAUX-COSEC, P. Neruda, Sam. à 21 h : Danse moderne, chor. V. Montaya (30-99-92-12). NEMOURS, château (64-28-03-95), Sam. à 21 h : le Barbier de Séville.

PALAISEAU, la Mare aux diables (60-14-31-79). Sam. à 21 h, Dim. à 18 h 30 : la Pie volcume. SAINT-DENIS, hôtel de ville, Dim. à 15 h 30 : Groupe vocal de France, dir. H. Farge (Ravel, Poulone, Villa Lobes,

Milhaud).

VERSAILLES, Quartier Saint-Louis, spectacles de rue, Carre à l'Avoine, Dim. à 21 h : le Barbier de Séville. Bassin de Neptune, Sam. à 21 h 30 : Versailles est à vous. Versailles, Dim, à 11 h 15 et 15 h 30 : les Grandes Esux musicales. WIDEVILLE, château, Dim. à 17 h : Ensemble instrumental Alexandre Stajie (Mozart, Haydn, Vivaidi, Schubert).

PRINTEMPS DU THÉATRE A PARIS Chafflet, Sam. 17 h et 20 h 30 : LEURRE H. Betacian, à 21 h : CHES- TERFIELD. Thélitre de la Bastille. 20 h : NEL SEGNO, à 21 h : LES ADIEUX DU THÉATRE. Thélitre du Petit Road-Point, à 21 h : MARION.

## FESTIVAL DU MARAIS

Care gothique de l'hôtel de Beauvais, Sam. 20 h 30: TANGO PILE ET FACE. Cen-tre Wallomie Bruxelles: à 20 h 30: JAC-QUES ET SON MAITRE.

Centre cultural sufdois, 20 h 30 : L SODERGREN (Bach, Beethoven, Schrobert). TLP-Dejazet, 20 h 30 : LA VERA COS-TANZA.

#### PESTIVAL DE LA BUTTE MONTMARTRE

fasée de Montesarire, Sam. à 21 h : HORIZONS SONORES XXL Square Willette, 21 h 30: LE CHANT DES LÉMURES. Théâtre des Arènes, 21 h 30: COMPAGNIE ICO SAEDRE, M. BREUKER, Dim. & 17 h 30 : A. STOCCHETTI.

THEATRE-MUSIQUE ET DANSE DANS LA VILLE Sem. et dim., 15 h : LES GLADIA-TEURS.

Paramount-Opfra, 9 (47-42-56-31); UGC Gare de Lyon, 12 (43-43-01-59); Gelaxia, 13 (45-80-18-03); UGC Gobe-lins, 13 (43-36-23-44); Convention Se-Ciarries, 15 (45-79-33-00); Images, 18

(%5-22-1-90).

ANGEL HEART (\*) (A., v.o.): Seint-Michel, 5° (43-26-79-17); Ambassade, 8° (43-59-19-08); Bicnvontie-Montparasse, 15° (45-44-25-02).

L'APICULTEUR (Fr.-Gr.) (v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00). ARIA (Brit., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3-

ARIA (Brit., v.o.): Ciné-Seanbourg, 3º (42-71-52-36).

ARIZONA JUNIOR (A., v.o.): Ciné-Seanbourg, 3º (42-71-52-36); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30); Biarritz, 3º (45-62-20-40). V.I.: UGC Montparasse, 6º (45-74-94-94); UGC Boule-vard, 9º (45-74-95-40).

SSOCIATION DE MALFAITEURS

## cinéma

Les films marqués (\*) sont intendits aux moins de treixe ans, (\*\*) aux moins de dix-leut ans.

#### La Cinémathèque

CHAILLOT (47-04-24-24) SAMEDI 27 JUIN

15 h, Prison saus barreaux, de L. Moguy; 17 h, Desperate, de A. Mann (v.o.); 19 h, Arabesque, de S. Donen (v.o. stf); 21 h 15, Railroaded, de A. Mann DIMANCHE 28 JUIN

15 h. Dernier Atout, de J. Becker; 17 h, la Brigade du snicida, de A. Mann (v.o.); 19 h. Cérémonie secrite, da J. Losey (v.o.); 21 h 15, Marché de brutes, de A. Mann (v.o.).

#### BEAUBOURG SAMEDI 27 JUIN

15 h, la Mégère apprivoisée, de S. Taylor (v.o.); 17 h, Ma femme est une sercière, de R. Cisir; 19 h, la Marque du vampire de T. Browning (v.o.); 21 h, Ouragans su la Caine, de E. Dmytryk (v.o. stf).

DIMANCHE 28 JUIN 15 h, Kean, désordire et génie, de A. Vol-ioff; 17 h 15, le Bal des cinglés, de R. Quine (v.o. stf); 19 h 15, Streamers, de R. Altman (v.o. stf); 21 h 30, l'Argent de la vieille, de L. Commencini (v.o. stf).

### CENTRE GEORGES-POMPIDOU SAMEDI 27 JUIN

14 h 30, Retribuiçao, de G. Roiz et E. Chagas; A Filha do Advogado, de Jota Soares et Fragmentos da Vida, de José Medina; 17 h 30: Caiçara, d'Adolfo Cei; 20 h 30, O Som on Tratado de Harmonia, d'Arthur Omar et O Capitao Bandeira contre o D Moura Brasil, d'Antonio Cal-

**DIMANCHE 28 JUIN** 14 h 30, O Saci, de Rodolfo Nami; 17 h 30, Tico-Tico no Fube, d'Adolfo Cell; 20 h 30, O Homem de Couro, de Paulo Gil Scares et A Grande Peirs, de Roberto

#### Les exclusivités

AFTER HOURS (A., v.o.) : Cinoches Saint-Germain, 6 (43-33-10-82). AJANTRIK (Ind., v.o.) : Républic-Cinéma, 11\* (48-05-51-33) ; h. sp. ALADDIN (A. vf): Rex, 2 (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); Triomphe, 8e (45-62-45-76); (Fr.): George-V, 3\* (45-62-41-46); Lumère, 9\* (42-46-49-07). ATTENTION BANDITS (Fr.): Forum

ATTENTERN BANLHIS (FF.): Fureus Orient, 1° (45-33-42-26); UGC Danton, 6 (42-25-10-30); Marignan, 8 (43-59-92-82); Paramount Opfra, 9 (47-42-56-31); Nations 12 (43-43-04-67); Parrenta, 19 (43-31-60-74); Mistral, 14 (45-39-52-43); Monparasses Pathé, 14 (43-20-12-06); Gaumont Conven-tion, 15 (48-28-42-27); Maillot, 17 (47-48-06-06); Clichy-Pathé, 18 (43-22-46-01). AUTOUR DE MINUT (A., v.o.) : Tem-

BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ (A., v.f.) : Napoléon, 17. (42-67-63-42). Napoléon, 17 (42-67-63-42).

BEYOND THERAPY (Brit, v.o.): CinéBeaubourg, 3 (42-71-52-36): UGC
Danton, 6 (42-25-10-30); UGC
Rotonde, 6 (45-74-94-94); UGC Boulevard,
9 (45-74-95-40); Bastile, 11 (43-4210-80); 14-Juillet Beaugranelle, 15 (4575-79-79).

HIRDY (A., v.o.) : Lucemaire, 6 (45-44-BRAZIL (Brit., v.o.) : Epéc-de-Bois, 3° (43-37-57-47) ; Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68).

MUSSON AMDENT (Fr.) : Studio 43, 9-CHAMBRE AVEC VUE (Brit, v.o.) : CHAMBRE AVEC VUE (Brit., V.o.): 14-Juillet Odéon, & (43-25-59-83).

LA CHAMBRE DE MARIAGE (Ture, v.o.): Reflet Logos, 5 (43-54-42-34); Studio 43, 9 (47-70-63-40).

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNON-CÉE (It.-Fr., v it.): 14-Juillet-Odéon, 6 (43-25-59-83); Marignan, 8 (43-59-92-82); VF: Bretagne 6 (42-221-57-97); Galaxie, 13 (45-80-18-03). CŒURS CROISES (Fr.) : Sindio 43, 7 (47-70-63-40).

#### LES FILMS NOUVEAUX

ADIEU LES ANCES. Film da Bostwana, de Elmo de Witt, v.o.: Forum on Son-wana, de Elmo de Witt, v.o.: Forum Orient-Express, is (42-33-42-26); Hautefeuille, 6 (46-33-79-38); George V. 8 (45-62-41-46)); v.f.: Esim-Lazare Pasquier, 8 (43-87-35-43); Français, 9 (47-70-33-88); Maxéville, 9 (47-70-72-86); Nations, 12 (43-43-04-67); UGC Gon de Leme 12 (43-43-04-67); UGC Gon de Leme 12 (43-43-04-67); UGC Nations, 12 (43-43-04-67); UGC Gare de Lyon, 12 (43-43-01-59); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Montparnasse-Pathé, 14 (43-20-12-06)); Mistral, 14 (45-39-52-43); Convention Saint-Charles, 15 (45-79-33-00); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé-Clichy, 18 (45-22-46-01); Secrétan, 19 (42-06-79-79).

BLUESY DREAM. Film américain de Billy Woodberry, v.o.: Racine, 6-(43-29-19-68). LE JUPON ROUGE. Film français

de Geneviève Lefebvre. Gaumont-Halles, 1º (42-97-49-70)); Luxembourg, 6 (46-33-97-77); Colisée, 8 (43-59-04-67); Gaumont-Alésia, 14 (43-27-84-50); Parnassions, [4] (43-20-32-20) NANOU. Film franco-britannique de

Comy Templeman. Saint-German Huchette, 5 (46-33-63-20); Parnas-siens, 14 (43-20-32-20); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79). POLICE ACADEMY 4 Film améri-POLICE ACADEMY 4. Film américain de Jim Drake, vo.: Forum Arcen-Ciel, 1° (42-97-53-74); UGC Damon, 6° (42-25-10-30); Marignan, 8° (43-59-92-82); George V, 8° (45-62-41-46); v.f.: Rex., 2° (42-36-83-93); Français, 9° (47-70-33-88); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Montparmasse-Pathé, 14° (43-20-12-06); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-23-40); Pathf-Wepler, 18 (45-24-601); Gaumont-Gambetts, 20-46-26-10 000

STREET TRASH (\*). Film américai de Jim Muno, vo. : Normandie, 8: (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2: (43-36-83-93); UGC Montparnasse, 6: (45-74-94-94); UGC Care de Lyon, 12: (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13: (43-46-22-47-94); Secrétan, 19: (42-06-79-79) 79-79). THE BIG EASY. Film américain de

Im McBride, v.o.: Ciné-Besubourg, 3 (42-71-52-36); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); UGC Retende, 6 (45-74-94-94); Normandie, 3 (45-(45-74-94-94); Normandie, # (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2 (43-36-83-93): UGC Montparmasse, 6 (45-74-94-94); UGC Boulevard, 9 (45-74-95-40); UGC Gare de Lyon, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13 (43-36-23-44); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Images, 13 (45-22-47-94). (45-22-47-94).

UNE EPINE DANS LE CŒUR. Film franco-italien d'Alberto Lat-tuada. Forum Arc-en-Ciel, 1= (42-97-53-74); UGC Montparasse. 6-(45-74-94-94); Blarritz, 8- (45-62-20-40); Maxéville, 9- (47-70-20-40); Maxeville, 9° (47-70-72-86); Galaxic, 13° (45-80-18-03); UGC Gobelins, 13° (43-36-23-44); Convention Saint-Charles, 15° (45-79-33-00); Images, 18° (45-22-47-94); Secriton, 19° (47-20-70)

(42-06-79-79). UNE COUTTE D'AMOUR. Film ture d'Arif Yilmaz, v.o.: Lexem-bourg, 6 (46-33-97-77), LA COULEUR DE L'ARGENT (A., v.o.) : Cinoches Seins-Germain, 6 (46-33-10-82). CRIMES DU CŒUR (A., v.a.) : Cino-ches Saint-Germain, 6 (46-33-10-82).

CROCODILE DUNDEE (A. v.o.) :
Marignan, & (43-59-92-82). - V.f. :
Français, 9 (47-70-33-88);
Montparmasso-Pathé, 14 (43-20-12-06). LA DAME DE MUSASHINO (Jap., v.o.): 14-Juillet-Parmasse, & (43-26-58-00).

DANGEREUSE SOUS TOUS RAP-ANGEREUSE SOUS 1008 RAF-PORTS (A., v.o.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Hamefemille, 6" (46-33-79-38); Manignan, 8" (43-59-92-82); 14-Juillet Bastille, 11" (43-57-90-81); Par-nassicas, 14-(43-20-32-20); 14-Juillet Beaugrenelle, 15" (45-75-79-79). — V.S.: Impérial, 2" (47-42-72-52).

LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRI-CAIN (Can.): Studio de la Euros, 5 (46-34-25-52); UGC Biarritz, 8 (45-62-(43-26-58-00).

LE DESTIN DE MADAME YURI (Jep., v.o.) :14-Juillet Parmass: 6 (43-26-58-00).

DOWN BY LAW (A, vo) : St-André des DOWN BY LAW (A, vo): St-Amers des Arts, 6 (43-26-48-18). LES ENFANTS DU SILENCE (A., v.o.): St-Germain Village, 9 (46-31-63-20); Ambassade, 8 (43-59-19-08). – v.f.: Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Mostiparnos, 14 (43-27-52-37). L'ÉTÉ EN PENTE DOUCE (Fr.) : Bal-

zac, 8 (45-61-10-60); Parm (43-20-32-20). PIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE (A., v.f.) (h. s.p.) : Seint-Ambroise, 11\* (47-00-89-16) ; Seint-Lambert, 15\* (45-

(47-00-89-16); Seint-Lambert, 13° (48-32-91-68).

FREDDY 3, LES GRIFFES DU CAUCHEMAR (\*) (A, vo): Forum Hodson, 1\* (45-08-57-57); Ambresade, 8\*
(43-59-19-08); George V, 8\* (45-6241-46); VF: Maxéville 9\* (47-7072-86); Français 9\* (47-70-33-88); Franvette, 13\* (43-31-60-74);
Gammont-Aléxia, 14\* (43-27-34-30);
Miramar, 14\* (43-20-89-52); GaumontConvention, 15\* (48-28-42-27); PathéClicky, 18\* (45-22-46-01); Gammont
Gambetts, 20\* (46-36-10-96).

GOLDEN CHILD (A, v.e.) V.F: Holly-

Gambetts, 20 (46-36-10-96).

GOLDEN CHILD (A. v.a.) V.F.: Hollywood Bd, 9 (47-70-10-41).

GOOD MORNING BABILONIA (L.-A., v.a.): Forum Arc. en Cicl. 1 (42-97-53-74); 14-Juillet Parasse, 6 (43-25-59-33); 14-Juillet Parasse, 6 (43-26-58-00); George V, 9 (45-62-41-46); 14-Juillet Bartille, 11 (43-57-90-81); 14-Juillet-Bartille, 11 (43-57-90-81); Bicuvente Montpersane, 15 (43-44-25-02).

(45-44-25-02).
LE GRAND CHEMIN (Pr.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); impérial, 2= (47-42-72-52); Ambassede, B= (43-39-19-08); UGC Gare de Lyon, 12= (43-43-01-59); Montparnot, 14= (43-27-32-37); Gaumont Convention, 15= (48-28-42-27); Minillot, 17= (47-48-06-06).

HANCH HILTON (A., v.o.): Normandie, \$\( (45-63-16-16) \); (\( \text{Pr.} \)): Mandville, \$\( \text{9} \); (47-70-72-86). HISTOIRES FANEASTROUES (A., v.o.): George-V, \$\( \text{9} \): (45-62-41-46); HOTEL DE FRANCE (Fr.) : Tempion 34, (42-72<del>-94-</del>56) IL JEAN DE FLORETTE (Pr.) : Templion, 3 (42-72-94-56). LES LETTRES D'UN HOMNE MORT

(Sov., v.s.) : Cosmos, 6 (45-44-28-80); Triomphe, 8 (45-62-45-76). MACBETH (Fr., v. it.) : Vendôme, 2 (47-MANNEQUEN (A., v.o.) : Triomphe, 8-(45-62-45-76). MANON DES SOURCES (FL) : Élyates-

Lincoln, 8 (43-59-36-14). MAUVAIS SANG (Fr.) : Epte-de-Bols, 5 MELO (Fr.) : Templion, 3 (42-72-

LA MÉNAGERIE DE VERRE (A. v.o.): Cinoches Saint-Germain, 6 (46-33-10-82); Lucernaire, 6 (45-44-57-34). LA MESSE EST FINIE (ft., v.o.) : Templiers, 3\* (42-72-94-56).

(ESSEON (A., v.o.) : Chitelet-Victoria, 1= (45-08-94-14) ; Elysées-Lincoln, 8-(43-59-36-14). MON BEL AMOUR, MA DÉCHIRURE MON BEL AMOUR, MA DÉCHIRUPE (\*) (Fr.): Gatmont-Halles, 1= (42-97-49-70); Rex. 2= (42-36-83-93); UGC. Odéon, & (42-25-10-30); Marignan, \$\( (43-59-92-82); Saint-Lazare Pasquiez, \$\( (43-43-35-43); Françain, \$\( (43-43-43-35-43); UGC Gare de Lyon, 12= (43-43-01-59); Nations, 12= (43-43-04-67); Fauvette, 13= (43-31-56-86); Mistral, \$\( (45-39-52-43); Montparnasse-Pathé, (43-20-12-06); UGC Convention, 15= (45-74-93-40); Pathé-Clichy, 1\$= (45-22-46-01).

MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE (Brit., v.o.): Cinoches, & (46-33-10-82). NEUF SEMAINES ET DEMHE (Hong., v.o.): Triomphe 8 (45-62-45-76); Ciné-Beaubourg, 3 (42-71-52-36); (Pr.): Club, 9 (47-70-81-47). NOLA DARLING NEN FAIT QU'A SA

TÉTÉ (A., v.o.) : Républic-Cin (48-05-51-33). LE NOM DE LA ROSE (Pr., v. angl.); Chary-Palaco, 5 (43-25-19-90); Balzac, 5 (45-61-10-60); v.f.: Lumière, 9 (42-46-49-07); Montparnos, 14 (43-27-52-37) 52-37).

PEE-WEE ERG ADVENTURE (A., v.o.): Gaumont-Halles, 1st (42-97-49-70); Saint-André-des-Arts, 6t (43-26-48-18); Publicis Champs-Elysées, 3st (47-20-76-23); 1d Juillet-Bastille, 1st (43-57-90-81); v.o. et v.f.: Escurial, 13st (47-07-28-04); v.f.: Gaumont-Opéra, 2st (47-42-60-33); Ren, 2st (42-36-83-93); Gaumont-Convention, 15st (48-28-42-27).

LA PETTTE ROUTTOUTE DES ERGO. LA PETITE BOUTIQUE DES HOR-

A FEITLE BOULDUE, LESS INVER-REURS (A., v.o.): Forum Arc-en-Cicl, 1" (42-97-53-74); UGC Moutpurnasse, 6' (45-74-94-94); UGC Odéon, 6' (42-25-10-30); UGC Champe-Elysées, 8' (45-62-20-40)); V.f.: Paramount-Opéra, 9' (47-42-56-31).

PIERRE ET DIEMILA (Ft.): Gaussons Opére, 2 (47-42-60-33). PLATOON (A., v.o.) (\*): Parnassima, 14- (43-20-32-20); (v.o. et v.f.); George-V, & (45-62-41-46); (v.f.): Hol-lywood Boulevard, 9- (47-70-10-41). FEOROLOGIE

lywood Boulevard, 9° (47-70-10-41).

POULE ET FRITES (Fr.): Forum Orient, 1° (42-33-42-26); George V, 8° (45-62-41-46); Mazzéville, 9° (47-70-72-86); UGC Boulevard, 9° (45-74-95-40); UGC Gire de Lyon, 12° (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13° (43-36-33-44); Gaumont-Alésia, 14° (43-27-84-50); Gaumont-Parmane, 14° (43-35-30-46); Gaumont-Convention, 15° (48-22-42-27); Pathé-Clichy, 18° (45-22-46-01).

ONATRE AVENTINESS DE BANG

QUATRE AVENTURES DE RAI-NETTE ET MIRABELLE (Fr.) ; Luxembourg, 6º (46-33-97-77).

Luxenbourg, 6 (46-33-97-77).

QUESTI-CE QUE J'AI FAIT POUR MÉRITER CA? (Esp., v.o.): Luxenbourg, 6 (46-33-97-77).

BADIO DAYS (A., v.o.): Gammon-Halles, 1" (42-97-49-70); Gammon-Opéra, 2" (47-42-60-31); Action Rive Ganche, 5" (43-29-44-40); 14-iullet-Odéon, 6" (43-29-44-40); 14-iullet-Days, 8" (43-59-04-67); 14-jullet-Bastille, 11" (43-57-90-81); Gammont-Alésia, 14" (43-57-44-60); Gammont-Alésia, 14" (43-35-30-40); 14-jullet-Beaugrenelle, 15" (45-75-79-79); Mayfair, 16" (45-25-27-06); Maillot, 17" (47-48-06-06); v1: UGC Gobelins, 13-(47-48-06-06); v1: UGC Gobelins, 13-(48-06-06); v1: UGC Gobelins, 13-(48-

Cosa Loxembrone (An., v.a.): Conc. 66 (46-33-10-82).

LA RUE (\*) (A., v.a.): Forum Orient, 1\*
(42-33-42-26); George V. \$ (45-62-41-46) Parmassiens, 14\* (43-20-30-19).

SABBINE KLEIST, 7-ANS (All, RDA, v.a.).: Républic Cinéma, 11\* (44-05-51-33). STAND BY ME (A., v.o.) : Statile de la Harpe, 5 (46-34-25-52) ; UGC Biarritz, 9 (45-62-20-40).

LA STORIA (R., v.o.) : Latine, 4 (42-78-47-36].

STRANGER THAN PARADESE (A., v.a.) Utopia, 9 (43-26-34-65).

TANDEM (Pr.): Forum Horizon, 1\*, (45-08-57-57); impérial, 2 (47-42-72-52); Rex. 2 (43-26-23-93); Haunécoille, 6 (46-33-73-38); Mázignan, 8 (43-59-92-82); Seint-Lezare Praquier, 9 (43-43-43-44-67); Fauvette, 13\* (43-31-60-74); Mintral, 14\* (45-39-52-43); 14 Juillet-Beungrenelle, 15\* (45-75-79-79); Mailiot, 17\* (45-48-06-06); Pathé-Chichy, 18\* (45-22-46-01).

THAT'S LIFE (A., v.a.): Tumpisen, 3\*

(45-23-45-01).
THAT'S LIFE (A., v.o.): Templien, 3(42-72-94-56) (H.sp.).
THE AMERICAN WAY (A., v.o.):
Forum-Horizon, 1" (45-98-57-57).
THÉRÈSE (Fr.): Cinoches SaintGerman, 6" (46-33-10-82.

German, & (46-33-16-52.

TIN MEN, LES BLOUS (A., v.o.):
Geumont-Halles, 1= (42-97-49-70):
Geumont-Opera, & (47-42-60-33):
14 Juillet-Odéon, & (43-25-59-33):
Publicix Champa-Hysées, & (47-20-76-23):
Parassucas, 14 (43-20-30-19):
14 Juillet-Heingmande: 15 (45-75-79-79):

275 Lat y 4 8

温また 1

Et bert nermanne

THE REPORTED THE REAL PROPERTY.

CONTRACT SERVICE

fless are known age

C

In large water

The second in the second

And heart over the section

M MINITE

7-43

1 was - C # 274

MAREYULE 28.

PATURES

PANCE

37'2 LE MAIN (Fr.) : Seint-Michel, 5-(43-26-79-17) : Mostperma, 14- (43-27-52-37. \$2.37.

TRUE STORMS (A., v.a.) : Templiers, 3(42-72-94-56).

UNE FLAMME HANS MON CEUR
(Sais.) : Ciné-Beaubourg, 3- (42-71\$2-36) ; St-Amiré-des-Arts, 6- (43-2648-18) ; Stadio 43, 9- (47-70-51-40);
Bastille, 11- (43-42-16-80) ; Denisrt, 14(43-21-41-01) H. sp.

UN ROMAGE ARGUREUX (Fr., v.angl.): Gammont Halles, 1\* (42-97-49-70); Colisée, 8\* (43-59-29-46); v.L.: Gammont Optics, 2\* (47-42-60-33); Miramar, 14\* (43-20-89-52).

LA VEUVE NOIRE (A., v.o.) : Tem-pliers, 3\* (42-72-94-56). H. sp. WELCOME IN VIENNA (Astr., v.o.): Utopia, 5 (43-26-84-65).

### Les séances spéciales

L'AMOUR A MORT (Fr.) : Grand-Pavois, 15 (45-54-46-85), dim. 20 h 15. Pavos, 13º (43-34-46-35), dim. 20 h 15.

LE BASSER DE LA FEMME ARAIGNEE (A., v.e.): Denfert, 14º (43-2141-01), sam. 22 h, dim. 18 h.

FAUBOURG ST-MARTIN (Fr.):
Républic-Cinéma, 11º (48-05-51-33),
hm. 16 h. FOOL FOR LOVE (A., v.o.) : Stadio Galande, 5: (43-54-72-71), 16 h 10.

BUIT ET DEMI (It., v.o.) : Demfert, 14 (43-21-41-01), sam., dim., lun., mar.15 h 30. RAGEMUSHA (Jap., v.o.) : Chimiet Victoria, 1" (45-08-94-14), 14 b. LES LARMES AMERES DE PETRA VON KANT (AL, v.o.): Templiers, 3-(42-72-94-56), dim. 18 b 45. MEURTRE DANS UN IAIDON ANGLAIS (Brit., v.o.): Studio Galande, 5' (43-54-72-71), 14 h 10; St-Ambroise, 11' (47-00-89-16), sam.

LE ROI ET L'OISEAU (Fr.) : Studio 43.
9 (47-70-63-40), mar. 14 h, 16 h, sam., dim. 14 h.

LA ROSE POURPRE DU CAIRE (A. v.o.): Châtelet-Victoria, 1st (45-08-94-14), 13 h 45. LE SACRIFICE (Sov., v.o.) : St-Lambert, 15 (45-32-91-68), mer., ven., dim., mar. 18 h 30 ; jeu., sam., isn. 21 h. SALO (\*\*) (It., v.o.) : Ciné-Beaubourg, 9 (42-71-52-36), ven., sam. 24 h. TRAITE DE BAVE ET D'ÉTERNITÉ

(Ft.): Cluny-Palace, 5 (43-54-07-76), 12 h, sauf sam, dim. LA TRAVIATA (IL., v.o.) : Grand-Pavois, 15- (45-54-46-85), dim. 14 h, mar. 20 h. LES VALSEUSES (\*) (Fr.) : Chitclet-Victoria, 1= (45-08-94-14), 15 h 15.





MAISON DES CULTURES DU MONDE **GUERRIERS ET CHAMANS** HANIWA DE SHIBAYAMA **APON** ANTIQUE

40 somptueuses statues de terre pour la première fois en France

JUSQU'AU 13 JUILLET GRAND PALAIS

¥7,

. 4,

1 a .

1.7 - Paris

1997

that was a con-

1. 15 3 1. 20

311-117-1-3

. . .

. .

A Carr

÷ • y

4

SITUATION LE 27 JUIN 1987 A 0 HEURE TU

PRÉVISIONS POUR LE 29 JUIN A 0 HEURE TU



Evalution probable du temas en France entre le sumedi 27 juin à 6 h TU et le dissenche 28 juin à 24 h TU,

Les hautes pressions vont s'installer sur la France pout jes probhaines quarante-huit hautes. La perturbation venant de l'Atlantique sers rejelée sur les les britamiques et le Scandinavie. Dimenche: le beau temps se générali-

seca à tout le pays. durerent pas. De incine, les nirages touchant les régions allant de la Bretagne au Nord en début de journée ne persiste-

Près de la Méditerranée, le soleli bill-lera dès le matin. Ailleurs, il faudra attendre la dissipation des brouillards locaux. Mais très vits, le beau tamps s'étendes à toutes les régions.

Les températures minimales iront de 12 à 16 dégrés du Nord au Sud, les maximales varieront entre 20 se 30 degrés,



TEMPÉRATURES anadom - minima et tetips observé Valeurs extrêmes relevões ettire le 26-6-1987 25-6 & 6 hourse TU et la 27-5-1967 & 6 hourse TU

| PAU              | 20 12                                     | 1 5 | BLACK                          | 3                      | 13 25<br>27 19       |     | TORYO<br>TUROS<br>VARSOVIE    |            | 34             | 15<br>26       | P |
|------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|----------------|---|
| MICE             | 13 H                                      | i b | DENNE                          | Bionipa<br>Bonidad - * | 12 22<br>12 1        | . 3 | STOKET                        | pateingi   | 17             | 10<br>15<br>15 | B |
| NANCY            | N N N                                     | D   | DATAR                          | lacusa» /              | 26 M<br>49 30        | N   | SINGAPOL                      | R. sadde   | 27<br>32       | 36<br>36       | C |
| LYON ALLEAST     | 20 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 2 } | LE CARE.                       | (marador)              | 23 21<br>14 1        |     | MEXIN                         | . 000      | 34             | 21<br>36       | P |
| GENORI SHE       | 19 L                                      | i Č | MELCHANI<br>MELINI<br>MELCHANI | - Deddar               | 27 H<br>22 H<br>19 U | N   | OSLO                          | 20142-000  | 15             | 18             | C |
| CTROUGHT.        | 11                                        | Č   | MACRICA                        | -1-1004                | 25 II                |     | MOSCOU.<br>NASKOSE<br>NEW-YOR | 1944 Senna | 26<br>31       | 12             | D |
| CARN antendation | 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1  | 4 P | ATHERES.                       | 444                    | is is                | •   | MEAN                          | L          | 25<br>25<br>25 | 16<br>17<br>18 | A |
| MODERATIZ        | 22 1                                      | S C | ALGER                          |                        | GER<br>27 2          | ·c  | MARKAEI<br>MARKAEI            | +041000 mb | 35             | Zi             | D |
| AMOUNT           | 25 1                                      | 5 B | TODOS-L                        |                        | 可 以 以 是 是            | N   | LINEROS<br>MADRID             |            | 19<br>36       | 10<br>17       | D |

SUR MINITEL. Prividous complètes. Militio sanzine.

Tempt obstrié Pints, province, étranger. 36.15 Tapez LEMONDE pais METEO.

#### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 4515

HORIZONTALEMENT

L Faire santer. Plus elle est grouse et moins elle est modeste. — II. Arrondir les angles. Libre, c'est une façon de faire le ménage. — III. Pas évaporés, Il y en a plein les miches. Un agrément en Italie. En première ligne. — IV. Un

vagne snjet. Comme une voix pen harmonieuse. Le monvement perpetuel. - V. Est ce qu'il est, pour celui qui re-garde. Destina-A11 taire d'une épître apocryphe. Un repas d'adieux. -VL Une certaine autorité. De l'argent qui brâle les doigts. - VII. Ne doit pas avoir la gorge fragile. Certains étaient XIV XIII spontanéistes. -VIII. Tonalité Tout fait. - DK.

Un pen de farine. Masse quand il est grot. Un roi sur la scène. - X. Très clair. Plèges. -XL Un homme de bon sens. Auxquels le grand air n'a pas été profita-ble. - XIL Au pis aller. Fournit l'huile de palme. Une bonne pomme. - XIII: Ansai familier. Un mouve-ment violent. - XIV. Fait du nouveau. Enlever quelque chose. -XV. Se mouille. Un chapitre dans un livre sacré.

**VERTICALEMENT** 

1. Apporter son témoignage. Marqués par le bourreau. - 2. Ne mange pas tout. Partie de bâtiment. Peu présentable. - 3. Tournés après une discussion. Un vrai poison. Pas gratuit. - 4. Est utilisée dans la fabrication de matières plattiques. Ne post pas être reprochée à celui qui est de bonne foi. — 5. A une certaine force, Animal. De cuir, pour le bureaucrate. - 6. Termo musical. Pianchea. Mauvais pli. S'en ve par-fois de la poitrine. — 7. Ne veut ni le-tiers ni la moitié. Ne suit pas quand il est manvais. Un pen d'espoir. — 8. Pent être flottante au dessert. Domn des fleins à un poète. Le pré-féré du collège. — 9. Pent être domestique. Fourait de l'anile. N'a

pas un grand lit. — 10. Terme de comparaison. Très juste. Procéder à une extraction. — 11. Amène une voile. Planches. Odorant, c'est la mignomette. — 12. Moitié de toison. Finement décorés. Apprit. — 13. Point de départ. Utile pour culculer un quotient. Lie. Une province sous Auguste. — 14. Qui risque d'exploser. Certain est mal fiche. Partie de partie. — 15. Relevé, Pas aléatoire. Siège de conciles.

Séletion de problème nº 4514 Horizontalement

Humoriste. - II. Are. Aux. -III. Narghilé. - IV. Géaster. - V. Iso. USA: - VI. Cot. Suira. -VII. Amies. Ios. — VIII. Palperons. — IX. Li. Indu. — X. Uraète. — XI. Retranche.

Verticalement

 Handicapeur (cf. « Boulet »).
 Soma. Ré. — 3. Margouillat. (Lézard). — 4. Orge. Epier. — 5. Rehausse. Ta. — 6. Issu. Rieu. — 7. Saltation. — 8. Tu6e. Rond. — 9. Et. Réssence.

**GUY BROUTY.** 

#### **JOURNAL OFFICIEL**

Sout publics at Journal official đu samedi 27 juin 1987 : **UNE LOI** 

o Nº 87-444 du 26 juin 1987 modifiant la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des mavires et autres bâtiments de mor. UN ARRÊTÉ

e Du 26 juin 1987 fixant les modelités de la cession de la partici-pation de 50% détenue par l'Etat dans le capital de la société TF 1. unë liste ·

 D'admissibilité au cycle préparatoire su concours interne de l'Ecole nationale d'administration.

#### Un trou dans in Butte

Un effondrement de la chaussée est apparu, vendrodi 26 juin, devant le parvis de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, dans le dixhuitième arrondissement de Paris. D'une profondeur de 2 mètres envi-ron, il est vraisemblablement dû à la fragilité de sous-soi de la Butte des anciennes carrières de gypse. C'est pourquoi, depuis de nom-breuses amiées, les habitants du quartier demandent l'interdiction de la circulation des cars de tourisme dont le passage ébranie régulière

Les vibrations provoquées par ces véhicules de 15 à 20 toures ont provoqué, selon eux, de nombrenses fe-sures dans les intimenbles. La plu-part sont inclinés vers la chaussée. part sont inclinés vers la chause et, pour certains, l'avantée attein même 25 centimetres au sixième étage.

Le comité de défense pour la sauvegarde du vieux village de Montmartre s'est inquiété de ce nouves mouvement du sol et rappelle que M. Alain Juppé, député én dix-huitlème et ministre du budget, s'était engagé, il y a deux ans, 4 à faire interdire » le passage des cars

laterie nationale i

TRANCHE (NG3) DU

LE NUMÉRO (0)(5)(6)(0)(1)(3)

LES BILLETS SE TERMINANT PAR [5]63

# **FAITS DIVERS**

Les agresseurs de l'instituteur placés sous mandat de dépôt

Les deux jeunes gens qui avaient grièvement blessé, jeudi à Mulhouse (Haut-Rhin), un instituteur âgé de vingt-six ans pour « venger » leur petit frère réprimandé par le maître (le Monde du 27 juin), out été inculpés de coups et blessures avec arme et de voies de faits avec arme et placés sous mandat de dép

Les deux agresseurs, Mustapha dix-neuf ans, et un mineur âgé de dix-sept ans avaient attaqué l'instituteur avec une carabine 22 long rifle et une hache parce qu'ils n'avaient pas « admis » les remon-trances faites à leur frère Bedrodine, douze ana. L'enseignant, M. Phi-lippe Di Scala, de Mulhouse, a en l'artère fémorale sectionnée par une balle tirée dans un mollet. Aupara-vant, l'un des adolescents lui avait lacers la manche de son blouson d'un coup de hache.

è Les associations en oblère. -Plusieurs centaines de personnes, appartenent à la Fédération Léo-Lastarige, la Lique de l'enseignement, les Foyers furaux, et à de nombreuses absociations d'éducation populaire, ont manifesté, vendred 26 juin, dévant le secrétariet d'Etat à la jeunésee et aux sports, rue Olivierde-Serres à Paris, pour protester contre la politique du gouvernement à l'égard des associations : réduction de subventions, projet de credéploie-ment » de poste du Fonds de coopé-ration de la jeunésse et d'éducation populaire (FONJEP) (le Monde desé 24-25 mai.

SUSPENSE

1 000 000,00 F

1 506,00 F

TIRAGE DU SAMEDI 27 JUIN 1987

AVEC LE MÊME BILLÈT, PROCHAIN TIRAGE DEMAIN

## A Mulhouse

Mª Paul Bony,
 ess calants et petits-calants,
 M. et Mª François Hébert-Sevens,

Man Jean HEBERT-STEVENS
ade Pauline Peugalez
Chevalier de la Légion d'honnaut,
le 25 juin 1987, dans sa quatra-vingt-

Pas de flours mais des dons.

- M. et Ma Gérard Kochier,

M. Melik Nafilyan
et M nèt Huguette Kochler,
sas enfants et petits-enfants,
M Jacqueline-Elimbeth Kochler, et toute la famille.

M Maurice KOEHLER
née Dinsbeth Schlumberger,

Le service religieux aura lieu et la

25, rue de Constantine, 75007 Paris,

••• Le Monde Dimanche 28-Lundi 29 juin 1987 15

# Le Carnet du Monde

Naissances :

- Michel et Carby KOHN out la joie d'annoncer la naissan

le 31 mai 1987.

8, rne Alfred-de-Viguy, 75008 Paris.

- Monique ADNOT-ROLLIN. Georges ADNOT,

out la grande joie de vous annonc la naixance, le 29 mai 1987,

fils de Ianhelle ADNOT et Pleire DIONNET.

Le Chateau-Saint-Ondres, 38490 Les Abrets.

- Barbura HAZAN et Eric ont la joie d'aumoncer la maissance de

Lás,

le 19 juin 1987.

68, rue du Moulin-de-la-Pointe, 75013 Paris,

- Aline JOYON at Michel CHAU MONT ont la joie d'azeoncer la missance de

le 22 juin 1987 à Levallois-Perret

27, rue de la Paix, 92000 Nanterre,

Dácès

Le Père Pol-de-Léon ALBARET,

franciscain, fondateur et ancien direc-teur des Editions franciscaines et de la revue missionnaire « La Clarté-Dien », est entré dans la paix de Dieu, le 26 juin 1987, à l'âge de quatre-vingt-un aus, après soixante et un ans de vie religieuse et cinqueste-cinq ans de sacerdocs.

De in part du père provincial des fran-

iscaint, de M. Joseph Albaret, son frère, De sa famille et de ses nombreux a et de la communauté franciscaise, 7, ree Mario-Rose, 75014 Paris,

mardi 30 juin 1967, à 10 h 30. M<sup>an</sup> Simon Cukier,
M. et M<sup>an</sup> Alain Lafoux,
M. et M<sup>an</sup> Monique Dubrulle,
M. et M<sup>an</sup> Michel Cukier,

ses enfaits,

Patrice, Nathalie, Célia, Guillanne
Sophie, Batalie at Elea, ses petits
enfants,

ent la douleur de faire part du décès de M. Signou CUKIER (Alfred Grant)

servens le vendredî 19 juin 1987 à Belminvilliers (91), en an soirente

Les obsèques se sont dérouiées su cimetière paritien de Bagneux dans la plus stricte intimité.

M. et M. Prançais ricoss et lears cufants, M. et M. Jacques Bony, lears cafants et petits-enfant M. Philippe Haour, M. A. Ch.

et sa fille, out la doubear de faire part de rappel à

42, rae Pabert, 75007 Paris.

et leurs enfants

chapelle du cimetière protestant de Mulhouse, le landi 29 juin 1987 à

46, rue de Sèvres, 92410 Villo-d'Avrey, - Roque-Rousse -, 83440 Mons.

Nas abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du - Carnet du Mondo -, sont priés de joindre à leur envoi de texte une des des pour justifier de

On nous pried'annoncer le décès du

Doctour Amert ZIEGELBAUM

à l'âge de soixante-sept ans, de la part de M= venve Ziegelbaum, et ses enfants, M. et M= Buksan,

M. et M. Guy Berman, M. et M. Attal,

M<sup>th</sup> Berman, ses nevenx et nièces et toute la famille, sinsi que sa fidèle amie Monique Noc.

Les obsègnes aurant lieu le lundi 29 juin 1987, à 11 heures, au cimetière de liaguest.

Cet avis tient lien de faire-part.

40, rue Polivean, 75005 Paris. 50 boulevard de Port-Royal, 75005 Paris.

Anniversaires

- Le 28 juin 1979,

Thierry CHICHE

quittait les siens. Il avait vingt et un ans. Il est toujours présent dans le cour de na famille et de ses amis. te, demandent à ceux qui l'ont simé

- Le 29 min 1986, décédait

Le professeur Pierre DUBOIS Docisier le lettres

Que tous ceux qui l'out connu et almé

- Il y a deux ans, le 28 juin 1985,

Jérôme RAYMOND a choisi de quitter la vie, à vingl-trois

Si d'une main délibérée tu t'es couver

de mur. Si tu as décidé de refusei [tous les matins du monde... Il ne nous reste alors qu'à dire le déshonneur des roses [qui n'ont pas su te retenir.

Une pensée est démandée pour lui et pour Jeanne Raymond, morte le 30 décembre 1986, à tous ceux qui les ent connus et aimés.

Communications diverses

- Corcie Bernard Lazare, dialogue sur l'émancipation des Julis, entre Panle Steiner, philosophe, professeur à l'UER de sciences humaines cliniques et Yearf Yerushaimi, professeur à la Columbia University de New-York, directeur du département des études julves et larafiliennes, dimanche 28 juin à 20 beurse.

Soutenances de thèses

- Université Paris-I-Pasthéon-Sorbonne. - Le inadi 29 jain, à 10 heures, saile C 22.04 au centre Pierre-Mendès-France, M. Sejim Quali-fene : - Urbanisation, migrations et formes nouvelles d'organisation de l'espace économique; le cas d'une région d'Algéria : la wilaya de Tini-Ouzou».

- Université Bordeaux-III. - Le mardi 30 juin à 15 houres, saile bibliothèque des lettrés. M. Mustapha Chelbi: «Le Maghreb entre la tradition et la mbdemité. Pour un dialogus culturel entre la France et le Maghreb

Université Park-XII. -- Le mardi 30 juin à 10 heures, selle G 100. M<sup>20</sup> Ahmed Ouamer Houris : « Unité de l'Etst et décentralisation en Algé-

- Université Paris-III. - Le mardi 30 juin à 13 h 30, salle Liard. M= Fran-çoise Bader, épouse Camus : « De l'avortement clandestin à l'interruption légale de grossesse. Réforme de la légis-lation anglaise, 1927-1977 ».

- Université de Toniouse-II. - La mardi 30 juin à 14 heures, saile 1002 (1" étage), UER de psychologie. M. Camille Mounier : "Transitions dans le système éducatif et crises du projet existentiel. Les espaces. Temps transitionnels et leurs pédagogies ». - Université Paris-IV. - Le merdi

- Université Paris-IV. - Le mardi 30 juin, à 14 h 30, amphithéate Michelet, 46, rae Saint-Jacques, esc. A. M. Thami Dardari : « Logique at métaphysique. Le conflit entre le discours philosophique et le pratique logicomathémetique ». - Université Paris-IV. - Le mardi 30 juin à 9 heures, amphithéatre Qui-net, 46, rue Saint-Jacques, esc. A. M. Giusto Traina : «Inamabilis !

l'homme et le marais dans le monde romain. Essai d'archéologie du pas-Université Paris-VII. – Le mardi
 30 juin à 14 heures, salle des thèses de Paris-VII, tour 25, rez-de-chaussée.
 M= Gratiela Dobrovie, épouse Sorin : Syntaxe du Roumain : chaînes théma-

- Université Toulous-le-Mirail. -Le mardi 30 juin à 14 heure, salle du château, université de Toulouse-II. M. Jean Lapeae: « Le développement régional au Panama : de la participation populaire à la centralisation ».

- Université Paris-III. - Le mardi 30 juin à 10 heures, salle Bourjac. M. Fathi Akkari : « Etude comparative entre la formation d'école et la forma-

CARNET DU MONDE -Tarif : la ligne H.T. Teutes rahriques ...... 69 F

Abounés ..... 60 F Communicat. diverses ... 72 F

Renseignements: 42-47-95-83

Elle propose de créer pour cha-

CENTRE

Une coopérative centenaire

Le 20 mai 1887, une vingtaine d'agriculteurs créaient le Syndicat des agriculteurs du Cher, jetant les bases de l'actuelle coopérative Agri-Un siècle après, celle-ci est deve-nue l'une des dix premières coopéra-tives céréalières de France, avec une capacité de stockage de 400 000 tonnes, cinq mille adhérents

et un chiffre d'affaires de l milliard de francs. Elle se targue de n'avoir jamais dérogé à sa vocation pre-mière d'organisation et de défense de la profession agricole.

Les manifestations du centenaire, du 9 au 13 juin, seront axées sur l'éducation technique des agricul-teurs. A l'heure où l'agriculture s'interroge sur son devenir. Agri-Cher privilégie quatre objectifs: la diminution des coûts de production, la qualité, l'augmentation de la productivité et le travail collectif.

#### ILE-DE-FRANCE

#### Maisons en acier

L'acier refait son apparition dans construction individuelle, sous l'impulsion conjuguée des ministères de l'industrie et du logement et de l'association Acier logement. En moins de cinq ans, mille logements environ à cesature métallique ont ainsi été réalisés sur l'ensemble du

A Orly, quarante-sept maisons locatives ou accessibles à la pro-priété sont en cours d'édification sur la base de ce procédé. Des rajouts métallisés mettent en valeur la fac-ture industrielle des logements, ne si leur conception architecturale ne pêche pas par excès de

Commencé en septembre 1986, ce chantier devait être livré ce mois-ci, soit dix mois soulement de gros travaux et de finition pour bâtir ce nouveau quartier à un prix de revient bien inférieur au prix de référence (moins 15 %). La qualité d'isolation et la bonne orientation des maisons devraient permettre de dégager près de 40 % d'économies d'énergie. Au conseil régional. -

M™ Michèle Bayries, qui dirigeait le cabinet de M. Michel Giraud, président de la région lie-de-France depuis 1978, vient d'être nommée conseiller réferendaire à la Cour des

#### LANGUEDOC-ROUSSELLON

Ventes à l'écran Une manière originale - par

vidéotélématique – de pratiquer la vente aux enchères est en cours d'expérimentation à Montpellier. Une simulation grandeur nature, sous la direction de Louis Marquès, commissaire-priseur, d'une vente d'objets d'art et de tableaux, s'est Les loisirs au secours de l'économie

## Nice veut installer les affaires au bord des pistes

Un ambitieux projet de centre d'affaires vient d'être officielle-ment lancé à Nice. Mariant l'économie et les loisirs, il comprendra sur une superficie de 17 hectares, face à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, un ensemble de bureaux, locaux d'activités hôtels, commerces et logements représentant 135 000 mètres carrés de plancher, ainsi qu'un vaste parc floral de 7 hectares La première tranche du programme immobilier (35 000 mètres carrés) sere achevée dans le second semestre de 1988 et le parc floral devrait être ouvert au public au cours de l'été 1989.

Ainai, après avoir forgé sa réputation comme terre d'accuel touristique, la Côte d'Azur cultive-t-elle svec succès, depuis quelques années, sa nouvelle image de « pays de l'entre-prise ». Ses efforts de développement économique ont abouti,

déroulée, pour la première sois en France, à l'hôtel de ville.

sociaux » du CNET (Centre national d'études des télécommunica-

sations informatiques, audiovisuelles et télécommunications), procédé

aurait non seulement à lancer, relan-

présent devant lui en salle, mais

aussi à prendre en compte les

enchères parvenues en temps réel d'un réseau d'acheteurs distants et

dispersés en France ou même dans

permettre ultérieurement à un ache-

teur de proposer son enchère par

relié au réseau câblé local la tratsmission en direct des opérations. Un

système de chronomètre permet de ne pas couper intempestivement le dernier enchérisseur, qu'il soit dans

Un TGV pour les légumes

Le train de marchandises le plus

rapide du monde entrera en service

en septembre prochaia. Ce convol roulera à la vitesse de 160 km/h

entre Perpignan et Paris, alors que la vitesse moyenne des convois de

marchandises sur les différents

la saile on devant son écran.

minitel, en suivant sur son télévis

Cette première expérience devrait

Le département « Usages

les Alpes-Maritimes de dix-neuf sociétés françaises et de quatre entreprises américaines représentant, à terme, plusieurs centaines d'emplois.

Une étude récente réalisée par un cabinet spécialisé auprès de chefs d'entreprise français a, en outre, confirmé l'attraction de la région niçoise, qui arrive en deuxième position comme lieu de décentralisation, ex aequo avec la région lyonnaise. Le nouyeau centre d'affaires de Nicel'Arénas devrait lui donner un compétition ouverte avec les autres métropoles françaises et étrangères. A l'entrée ouest de la ville, il bénéficie d'une situation exceptionnellement favorable, face à l'aéroport et à proximité immédiate d'un important nœud routier et autoroutier, d'une gare de marchandises, du

réseaux mondiaux se altue entre 80 et 100 km/h. Partant de Perpignan à 21 h 15, ce train de 1 200 tonnes permettra l'acheminement à Rungis des fruits et légumes, en provenance d'Espagne et du Roussillon, le lendemain matin à 6 heures, avec garan-

nai d'études des telecuminanci-tions), chargé de proposer au réseau câblé de Montpellier de nouveaux services interactifs, a retenu le pro-cédé pilote imaginé par une société locale, la SERIAT (Etudes et réalitie de fiabilité pour les usagers.

Inaugurée fin 1985, la gare de marchandises de Perpignan est la plaque tournante du transport des fruits et légumes d'Espagne vers l'Europe du Nord. Le marché du Grand-Saint-Charles, desservi direc-tement par la nouvelle gare de marqui pourrait à terme bouleverser les modalités de ce genre de vente, en élargissant même le rôle du chandises, accueille pour plus des trois quarts des importateurs de fruits et légumes les plus grandes Demain, dans cette perspective, il maisons espagnoles. Sur les 400 000 tonnes traitées en 1984, 250 000 tonnes relevaient du sectaur cer, enregistrer les offres d'un public fruits et légumes.

Au trafic marchandises acheminé par rail ou par camions jusqu'à Saint-Charles depuis l'Espagne, il faut ajonter celui du Marce et du Proche-Orient qui transite par le port de Port-Vendres. L'importance de ce trafic est aussi un élément moteur pour la distribution des pro-ductions légumières et fraitières du Roussillon qui viennent en complé-ment des chargements des convols destinés à l'Europe du Nord.

#### MEDI-PYRÉNÉES

Le Gers de cape et d'épée Plus qu'au foie gras et aux plaisirs de la table, le Gers est toujours associé aux mousquetaires. On ne s'étonnera donc pas que quelques Gascons de souche qui ferraillent depuis

tal (CADAM) et du marché d'intérêt national de Nice-Saint-Augustin. La première tranche du pro-

centre administratif départemen-

gramme immobilier correspond au quart des réalisations projetées. Elle est constituée par un immeuble de bureaux de 13 500 mètres carrés au cœu de la zone, dont la promotion est assurée par un pool de promoteurs comprenent Meunier Promotion (groupe BNP), la SMCI (groupe Rocher) et Citra-Spie Batignolies, sinsi que per un hôtel deux étoiles (175 chambres) de la chaîne Campanile et un bâtiment de 16 000 mètres carrés dans lequel sera installé la siège régional de la Banque populaire de la Côte-d'Azur (BPCA). La première plerre de l'hôtel et celle du siège de la BPCA ont été posées le 16 juin.

GUY PORTE.

longtemps avec la promotion du département, en particulier André Daguin, président de la chambre de commerce et d'industrie et chef de l'Hôtel de France à Auch, Aymeri de Montesquiou, député et capitaine de la Compagnie des Monsquetaires aient tout naturellement imaginé, une opération de cape et d'épée dont le but est de divertir les Gersois mais également de railler à la cause du Gers et de son économie les tou-

ristes qui chaque année s'y retrou-

Cette manifestation internationale commencera le 22 juillet prochain et s'achèvera par une soirée de prestige de 26 juillet an cloître des Cordeliers à Condom. Entre-temps, proche de stipul de filles de care et un grand festival de films de cape et département. Le public pourra ainsi assister à la projection d'une tren-taine de chefs d'œuvre dont les Mousquetaires du rol, de Douglas Fairbanks (1921), les Trois Mous-quetaires, de Max Linder, le Mas-que de fer, Mon oncle Benjamin,

#### HAUTE-NORMANDIE

Dans la course

Le département de Seine-Maritime, la région de Haute-Normandie et la chambre de commerce de Rouen ont décidé de parrainer la nouvelle formule I de Gérard Larrousse, une Lois-Ford pilotée par Philippe Alliot.

A proximité du circuit automobile des Essarts, situé à 15 km au sud de

par la CCI de Rouen pour l'équipe Larrousse-Calmels. Le vieux circuit réputé pour ses courbes vertigirepute pour ses cources vertig-neuses et trop sonvent mortelles, exclu des championnats internatio-naux depuis plus de dix ans, va être pour partie remodelé sur 2 km au début de l'année 1988, ce qui per-mettra à la Lola-Ford de procéder à des essais sur place comme les plus grands constructeurs. Enfin, vers 1989, le circuit sera complété d'une nouvelle boucle de 2,8 km. Rien n'interdira alors l'organisation d'un

L'atelier coûters 7 millions à la CCI de Rouen. La piste d'essai (11 millions) et le circuit complet (40 millions) seront payés par le couseil général de Seine-Maritime et le conseil régional de Haute-

La Lola de Philippe Alliot portera sur ses flancs le numéro de la Seine-Maritime, 76, et le logo de la Haute-Normandie sur son alleron arrière.

#### CHAMPAGNE-ARDENNE

Reims sans halles

Soixante am après leur inaugura-tion, les Halies centrales de Reims, un bâtiment de béton long de 160 mètres aux aliures de blockhans grisätre édifié place du Boulingrin, seront rasées. Ainsi en a décidé la municipalité dirigée par Jean Falala, estimant qu'elles avaient grandement fait leur temps.

Les halles, il est vrai, ne répondent plus aux besoins d'aujourd hui, et la métropole champenoise a consi-déré que cette implantation située au cœur de la ville était source de nuisances en tout genra, occasion-nant de surcroît des difficultés de stationnement. Aussi le marché de gros sera-t-il transféré à l'extérieur de Reima, sur la zons des Essillards, là où précisément est installé le nonreau parc des expositions, ouvert le

Vêtuste et très peu esthétique, le bâtiment avait été construit dans les années 30 par Eugène Freyssinet, l'architecte des anciens hangars d'Orly.

15 mai dernier.

libérés vont permetire de moner une opération immobilière qui, aux yeux de la municipalité, devrait représenter la «vitrine» de la ville. Elle comportera à la fois des équipements publics et des constructions privées. Les premiers comprendront un centre de congrès de 5000 mètres, carrès abritant une salle d'une capacité d'accueil de 700 places, de même qu'un marché de détail et un parking public de 500 places. Quant au programme privé, il occupera sur six, sept niveaux ou plus une surface de plus de 10000 mètres carrés ments, de commerces, etc.

Une consultation nationale va être lancée afin de désigner les architectes et les promoteurs de ce projet baptisé «liot Halle Boulingrin», de telle sorte que les travaux pourraient débuter dans un an. L'opposition PS-PC-PSU a voté contre le projet.

BANSPORTS

#### **PICARDIE**

Nouvelles gares

A côté de la gare SNCF d'Amiens sont en service depuis 1979 une gare routière (auto-cars) et un parking, constraits en contrebas de la place. Au-dessus, une dalle de béton inesthétique et vierge de toute construction à cause d'une querelle opposant la munici-palité, qui souhaitait y voir s'implan-ter un hypermarché (Amiens en compte déjà deux à sa périphérie), et les commerçants, qui ne voulaient rien entendre. rien entendre.

Grace aux bons offices du préfet Gräce aux bons offices de préfet de région, un protocole d'accord a sté signé entre la ville (dont le maire est M. René Lamps, communiste) et la chambre de commerce et d'indus-trie d'Amiens. Ce texte contient notamment un compromis concernant le problème de la dalle de la gare routière.

La commission départementale d'architecture et d'arbanisme de la Somme a donné son feu vert pour ce projet dit. des denz gares qui deviendra réalité dans quatre aus, après la construction d'une surface utilisable de 22 000 mètres carrès. Sur les 6 000 mètres carrés de commerce prévus, de 2 000 à 3 000 front à un gros supermarché. Seront muni construirs un cestre des affaires avec un hôtel de soixante à quatre-vingts chambres et une salle de réseason pour trois cesats personnés.

Enfra, 10 000 mètres carrés, eront réservés à des administra-

## **NORD-PAS-DE-CALAIS**

1939-1945 des deux côtés de la frontière

Après les numéros spécieux sur «la Libération» (1985) et « de Gaulle, fils du Nord», en trois numés (1986), Nord-Eclair lance selon la même foramie aux mouvelle nérie historique : « 1939-1945 dans le Nord de la France et la Belgique », réalisée par l'équipe des jour-nelistes de Nord-Ectair sons la conduite d'André Candron, Le premier numéro vient de paraître, cou-vrant la période été 1939-juin 1940 : mobilisation, «drôle de guerre», guerre-éclair, caode.

Ce numéro peut être commendé à Nord-Eclair, 15-21, rue du Caire, 59052 Roubaix Cedex 1, 25 F. Trois tomes paraîtront en 1987. Ils peuvent être commandés tout de suite (75. F). (Payable par chèque à l'ordre de *Nord-Eclair* ou par CCP au 117500M Lille.)-

Cette page a set réalisée par non correspondants : Etiesse BANZET, Roger BECRIAUX, Francis DUPUY, Francis GOUGE, Jean-Claude MARRE, Didier LOUIS, Patrick MARTINAT, Michel VIVES. Coordination : Jacques-François SIMON.

### POINT DE VUE

# Pour sauver et habiter les vieilles pierres

Président de l'association Architecture rurale et villageoise en Auvergne

'AUVERGNE est une des régions où les bâtiments ressants de l'architecture rurale ancienne sont le plus menacés de disparition en raison du manque de movens ou d'intérêt chez les propriétaires ou les collectivités ales. L'association Architecture rurale et villageoise en Auvergne (ARV-Auvergne) a mis au point pour porter remède à cette situation une formula de restauration

que édifice une petite société civile immobilière (SCI). L'édifice Deut être acquis par achat, ou de préférence par apport en nature. Dans ca cas, l'ancien propriétaire recoit des parts en échange de son apport. Il peut redevenir ou demeurer l'utilisateur de l'édifice. Les capitaux nécessaires aux travaux de restauration initiale sont apportés par les membres de la SCI: l'association, l'utilisateur de l'édifice, des membres de sa famille, des amis, des habitants du village (réinstallation d'un boulanger). Un complément est fourni par l'épargne régionale, par la création d'une SCPI ; sous réserve d'un aménagement réglementaire, comme dans le cas des groupements fonciers agricoles,

par Jean-Paul Leclercq ou, à défaut, d'une société ano-nyme immobilière par actions.

Les travaux initiaux et l'entretien sont exécutés, dans le respect et l'intérêt architectural de l'édifice, par une équipe de prosionnels du bâtiment membres de l'association et de la SCI concernée, avec la participation éventuelle de l'utilisateur de l'édi-

Ce demier reçoit en nature par son droit à occupation le revenu de ses parts dans le capital de la SCI. Il ne paie qu'une indemnité d'usage et d'habitation, assimilable à un loyer, au prorata des parts détenues par les autres associés, qui jouissent ainsi d'un revenu foncier. Les grosses réparations et l'entretien sont payés par l'ensemble des membres de la SCI au prorata de leurs parts, avec la faculté de s'en acquitter par une prestation en nature ou en industrie.

Ce montage permet d'associer priété directe (aménagements sur mesure, assurance de pouvoir demeurer indéfiniment dans les lieux, constitution d'un patrimoine immobilier, transmissibilité des parts sociales et de l'usage des lieux à ses descendants) avec ceux de la location (travaux pris en charge par la SCI, redevances obligatoires limitées à l'indemnité d'usage et d'occupation).

L'utilisateur peut se constituer

revenus, au-delà de l'indemnité d'occupation, à l'achat progressif de parts, à la façon d'un emprunt. Il conserve à tout moment la faculté de se limiter au paiement de l'indemnité d'occupation ou de revendre une partie des parts qu'il détient.

Enfin, l'utilisateur peut arbitrer es achats entre des parts de la SCI de son propre édifice et des parts créées par appel public à l'éparque dans d'autres édifices. Il répartit ainsi ses risques dans un patrimoine diversifié.

#### Sur quatre départements

Très nouveau, ce produit nobilier peut dérouter. Aux propriétaires faisant apport d'un édifice ou aux utilisateurs ayant souscrit, une option serait offerte, durant un nombre d'années à déterminer, pour le rachat de la totalité des parts de la SCI créée pour leur édifice. Ils pourraient ainsi décider d'en acquérir ou d'en retrouver la propriété directe, ou en préférer le maintien durable dans la patrimoine architectural et immobilier de l'ARV. La décision serait prise alors à la lumière de l'expérience, en fonction du coût et de la qualité des services humains, techniques et

financiers offerts par l'organisme. L'association recherche actuellement ses édifices de démonstraprogressivement un capital immo- tion dans les quatre départements Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) : maisons de village, fermes, moulins à eau, etc., antérieurs à 1914. On peut les classer selon trois catégories : édifices exceptionnels (une ferme au décor inhabituel), rares survivants de familles d'édifices autrefois largement récandues (bâtiments en bois empilé dans le nord de l'Allier), édifices représentatifs d'une famille encore très nombreuse (fermes de la seconde moitié du XIXª siècle).

Une alliance avec la société de capital-risque Partenaire-Projet, créée par Jean-Philippe Mallet, pourrait élergir cette contribution la revitalis en facilitant la pérennisation de petites et moyennes entreprises existantes (souvent mises en cause par des successions) et la création d'entreprises nouvelles. Ca projet pourrait ainsi devenir

l'un des grands projets de démonstration de la campagne du Conseil de l'Europe pour le monde rural. Il sera présenté à Lisbonne lors du lancement officiel de la campagne, les 11 et 12 juin, et à la première conférence nationale d'aménagement rural de Besançon, à la fin du

\* Architecture rurale et villageoise en Auvergne, 53, rue Gomot,

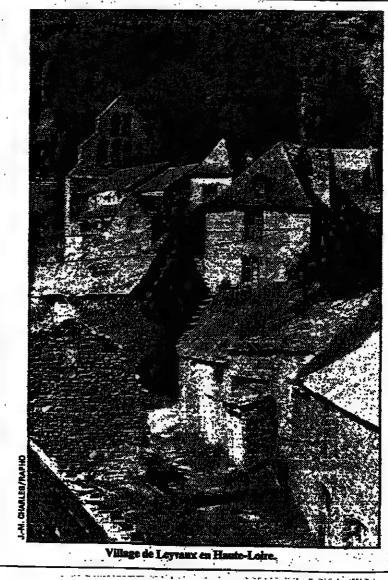

Pas de :

avec les & Service to be

STATE OF THE PARTY. TOTAL PROPERTY. A STANDAR AND BE

12-2 2 Marie 1 The Secretary Secretary

TRANGER

an ichskoms com Airbus et 🚂 régétales .

The Control of the Co daten auf betragte Beite bei Automotive professional Attendente affection of The state of the s the programmes for the party

The fate out adopted. The same of the same There is no entire of and

**ISCALITE** 

Mention internation Sur l'entraide entre fiscs national Transit ans de simes d A CANDA T AND 3

There ex The second second it is at it Lanes The same of the sa The state of the s Tarable and mi TRA SM MA New pas Present 1001 leaning (a) The state of the No. Comp. the state of the same Santa to the santa Carolina de Caroli C. I white the !

de terre que terms and Fallet # 4 The part parts in parts A Paris

tation de nos politiques économi-ques aux réalités du moment.

politiques économiques. Celle qui est actuellement menée nous

aurait déjà remis sur la voie et les problèmes français auraient leur

solution à l'horizon 1989-1990.

choses ont été faites en faveur des

entreprises et de leur santé finan-

cière. Quatre ans de cette austérité - interrompue un temps, il est vrai en 1985, - n'out pas

empêché le commerce extérieur de redevenir déficitaire malgré les

bas prix du pétrole, alors même que le Japon et la RFA ne savent plus que faire de leurs excédents

C'est bien parce qu'aucune amélioration véritable de notre

situation n'apparaît malgré des

politiques économiques grosso modo bien orientées (ne pas vivre an-dessus de ses moyens) que les

problèmes posés au pays ne sont

probablement pas seulement

conjoncturels mais structurels,

que les solutions ne relèvent pas seulement du court ni même du

moyen terme mais du long terme.

Les responsabilités engagées ne

seraient donc pas uniquement celles des pouvoirs publics mais plus profondément celles d'un

peuple qui a plusieurs reprises a pu choisir, s'exprimer, voter.

Des origines plus anciennes

Il faut donc bien se demander

si les retards pris par la France à

partir de 1980 n'ont pas des ori-gines beaucoup plus anciennes et donc des causes plus fondamen-

tales et presque culturelles, si

l'incapacité du pays à réagir aussi

vite que nombre d'autres nations

ne s'explique pas par la tendance d'un pays au laisser-aller.

Peu après l'arrivée de la gauche

an pouvoir, M. François Ceyrac,

qui dirigeait alors le patronat

français, avait comparé notre peu-

ple au marcheur, qui las d'avoir longtemps cheminé au soleil,

laisse tomber son sac et fait halte

à l'ombre d'un bosquet paisi-

Les erreurs commises en 1981,

l'ambiguné du message de la gau-

che – travailler moins en gagnant autant – n'ont pu développer leurs effets que parce que les

Français, plus ou moins confusé-

ment, attendaient ce discours, ayant le sentiment d'avoir déjà

beaucoup donné (la durée du tra-

commerciaux.

La faiblesse de ces analyses est

Cette vision des choses est rela-

# **Economie**

#### TRANSPORTS

Le conflit de la navigation aérienne

## Pas de solution en vue avec les aiguilleurs du ciel

Pas d'accalmie sur le front des transports aériens. Après la grève de transports aériens. Après la grève de vingt-quatre heures observée le 25 juin par les contrôleurs, grève qui a très gravement perturbé le traris, les aiguilleurs du ciel ont repris le vendredi 26 leur mouvement en début de matinée. Pendant le weekend, comme ils le font depuis dix semaines, une trève sera observée. Mais les arrêts de travail devraient reprendre à partir du 29 juin, de reprendre à partir du 29 juin, de 6 h 30 à 10 heures.

Tandis que les protestations se randis que les protestations se multiplient – notamment de la part du CNPF – et que, selon M. Jacques Douffiagues, ministre délégué aux transports, les négociations entre syndicats et pouvoirs publicas se poursuivent sans s'être jamais interproteste plusières de la particular d interrompues, plusieurs aéroports des pays limitrophes de la France, et notamment Bruxelles et Luxenbourg, enregistrent un accroisso-ment très sensible de leur trafic.

Trois experts ont été désignés par M. Douffiagues pour tenter, dans les plus brefs délais, de mettre au point un établissement public de la navigation aérienne, dont le statut permettrait plus facilement qu'actuellement de satisfaire les expandications ment de satisfaire les revendications des contrôleurs (intégration des primes dans le calcul de leur

Air Inter connaîtra les 29 et 30 juin des perturbations supplémentaires à cause d'une autre grève lancée par les pilotes et les mécani-

ciens à propos des conditions de pilotage des futurs Airbus A-320. Air Inter qualific cette grève de « nouvelle action irréspontable d'organi-sations corporatistes ». La compasailons corporatistes ». La compa-gnie précise qu'elle « s'efforcera d'attènuer la gène imposée aux pas-sagers » par ces conflits grâce « au concours des navigants qui com-prennent le caractère suicidaire de la voie dans laquelle certains cherchent à les entraîner... > Ces grèves ont pour but d' « empêcher la com-pagnie d'exploiter les Airbus A-320 dans la composition d'équipage pour laquelle ils ont été conçus », c'est-à-dire de deux personnes, pré-cise Air Intes cise Air Inter.

★ RENSEIGNEMENTS: pour Air Inter téléphoner au 43-39-25-25 ou 46-75-13-13: pour TAT au 48-87-35-53; pour Air France au 43-20-13-55 pour les départs, et au 43-20-12-55 pour les arri-vées; pour les autres compagnies au 48-84-32-10 (Orly), et au 48-62-22-80 (Roisse)

· La chef de l'Etat : ce n'est pas mon rayon. - M. François Mit-terrand a déclaré aux journalistes, le vendredi 26 juin, à Saint-Brisson, su sujet de la grève des contrôleurs sériens : « La CFDT me demande de faire saisir un médiateur. C'est l'exemple-type des affaires du gouvernement. J'essale de rendre service, d'axercer mes bons offices, mais, sur le plan de l'exécutif, ce n'est pas du reyon du président de la

#### **ETRANGER**

MINISTER,

Les tensions commerciales Etats-Unis-CEE

## Airbus et la taxe sur les huiles végétales n'ont pas bonne presse

L'adoption par la Communauté économique européenne d'une taxe à la consommation sur les huiles végétales aurait un impact psycholo-gique néfaste sur le Congrès - qu moment où un important projet de loi de commerce est examiné », a déclaré le vendredi 26 juin M. Clayton Yeutter, le représentant spécial du président Reagan pour le commerce devant un groupe de journa-listes curopéens. « Le Congrès ne tolérera jamais une taxe qui seruit préjudiciable au commerce des Etats-Unis », a ajouté M. Youtter.

Selon le représentant de M. Reagan, il serait de plus regrettable que l'industrie américaine du soja, puissant bastion du libreéchange », se retrouve dans le camp taxe européenne affecterait qualque deux milliards de dollars d'exportations américaines de soja par an, a-t-il précisé.

Si cette texe est adoptée, les Etats-Usis « entreprendront toute action qui s'avérera nécessaire pour en neutraliser les effets », 2-1-il rap-

#### FISCALITÉ

#### Convention internationale sur l'entraide entre fiscs nationaux

Après sept ans de travaux et de discussions laborieuses, le Conseil de l'Europe a donné le jeudi 25 juin son feu vert à la mise en œuvre d'une convention internationale sur l'assistance administrative mutuelle l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La Suisse, la RFA (qui avait initialement souteau cette initialive) et le Luxembourg, les pays les plus hostiles à la création de ce nouvel instrument de comrôle de la fraude et de l'évasion fiscales internationales », out décidé de ne pas s'opposer à la signature de certe convention, mais ont amoncé qu'ils n'avaient pas l'intention d'y adhérer. Les premières signatures sont attendues pour janvier 1988, la convention devant entrer en vigueur après ratification per cinq pays. On s'attend à ce que l'OCDE, où le projet d'assistance mutuelle en matière jet d'assistance mutuelle en matière fiscale avait été lancé il y a dix ans sur une initiative scandinave, suive sur une initiative scandinave, suive le mouvement lancé par le Couseil de l'Europe dès l'autonna. En vertu des dispositions du texte qui comprend trente-deux articles, les fiscs nationaux s'engagent à multiplier les échanges d'informations et à se prêter aide et assistance pour la recherche de la frande et de l'évasion fiscales. La chambre de commerce internationale (CC1) estime pour sa part que les dispositifs de contrôle renforcé prévus comportent des a risques » pour la rentabilité et la confidentialité des opérations trans-nationales.

La taxe européenne vise à finaricer le budget de la politique agricole commune, qui fait actuellement face à une crise grave. Selon M. Yeutter, « Il ne serait pas oppor-tun pour la CEE de faire payer à ses partenaires commerciaux ses problèmes financiers et de mettre ainsi en danger le commerce international pour une solution à court terme à ses problèmes ».

Sur le dossier Airbus, M. Yeutter a sculement déclaré que « le statu quo était intolérable ...

De son côté, le Sénat américain a approuvé, jeudi soir 25 juin, un amendement visant à pénaliser les consortiums formés entre plusieurs pays pour subventionner leurs exporaux Etats-Unis Le o européen Airbus Industries est évidenoment le premier visé.

Si l'amendement était promulgé, il offrirait la possibilité aux deux constructeurs américains Boeing et McDonnell Douglas d'obtenir que le gouvernement impose à Airbus des droits de douane équivalent au mon-tant de la subvention reçue par les appareils européens vendus aux Etats-Unis. Les Etats-Unis représentent environ 50 % de marché mondial des avions civils.

Boeing et McDonnell Douglas estiment qu'Airbus Industries a reçu 5 à 10 milliards de dollars de subventions et viennent de lancer une campagne an Congrès.

#### Décès d'Arthur Burns ancien président de la Fed

Arthur F. Burus, président du sys-tème de Réserve Fédérale (Institut d'émissions américain) de 1970 à 1978 et ancien ambassadeur à Bonn, est mort le vendredi 26 juin à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

Arthur Burns avait joue un rôle économique de premier plan en diri-geant la Fed sous les présidences successives de MM. Richard Nixon. Gerald Ford et Jimmy Carter. Il s'était fait la réputation d'un économiste pragmatique et se trouvait à la tête de la Fed lorsque le président Nixon avait décidé, en 1971, de laisser flotter le dollar, ouvrant la voie au système de taux de changes flot-

Une étape déterminante de sa carrière avait été franchie en 1953 quand il devint, pour trois ans, le chef des conseillers économiques du président Eisenhower. Burns, né à Vienne, était arrivé aux Etats-Unis très ieure. Il complémes en extride très jeune, il commença sa carrière comme économiste, spécialiste des problèmes de conjoncture, continuant dans la voie ouverte par le grand économiste américain Minchell.

Arthur Burns avait été ambassadeur des Etats-Unis en RFA de 1961 à 1965.

## Déclin... ou retard

(Suite de la première page.) Une partie des difficultés qui Réagissant mal au deuxième choc pétrolier, nous assaillent actuellement et nous font douter de nous-mêmes la France a pris du retard depuis 1980 - chômage, faible progression du pouvoir d'achat, déficit extésur les grands pays industrialisés. Mais sa passivité a des causes plus anciennes rieur - ont sûrement leur explication dans un passé récent qu'on peut précisément faire remonter au deuxième choc pétrolier. et bien enracinées. Difficile donc de redresser la barre rapidement. Serait en cause la mauvaise adap-

La Grande-Bretzgne, saignée par les efforts accomplis durant la tivement optimiste, car elle sous-entend – et c'est là que naît le seconde guerre mondiale, avait connu bien avant nous une longue donte – qu'il serait possible d'améliorer assez rapidement la situation en conduisant de bonnes période de flottement et d'incertitude, dont elle est peut-être seulement en train de sortir. La science économique qui,

malgré ses erreurs et ses lacunes. maigre ses erreurs et ses lacunes, progresse dans la connaissance des phénomènes nous enseigne que travail, capital et progrès technique ont été à l'origine du formidable bond accompli par la France au cours des années 60: d'oublier que, depuis 1982-1983, la France mêne une politique de rééquilibrage de ses comptes extérieurs. In demande des particuliers étant la plupart du temps restreinte depuis que les salaires ne progressent plus que lentement. Dans le même temps beaucoup de choses ont été faites en faveur des main-d'œuvre bon marché fournie à l'industrie et aux services par les immigrés et les campagnards abandonnant l'agriculture, développement extrêmement rapide des investissements productifs (+7,6% l'an entre 1963 et 1973), progrès techniques intenses qui, au rythme de 1,5% l'an contre 1% pendant toute la première moitié du vingtième siècle, ont contribué pour plus de moitié (60 % seulon les calculs) à une croissance elle-même supérieure à 5 % l'an (3).

Les années 70 et plus encore les années 80 ont vu s'affaiblir ces puissantes causes de progrès. Les salaires se sont emballés à partir de 1968, dépassant le rythme de 10 % l'an (4) ; la qualification de la main-d'œuvre s'est dégradée sous l'effet d'une politique de plein emploi artificiellement engagée par la relance qui suivit les événements de mai 1968. Nous payons encore maintenant les embauches précipitées qui, dans l'industrie et les services privés mais aussi – et c'est peut-être plus grave – dans l'enseignement, la police, les services fis-caux, les PTT, les transports publics... - ont détérioré la qualification professionnelle. Le malaise diffus des années 80, ce malaise dont se nourrit le Front national, a là, en partie, ses ori-

Pendant longtemps, le dyna-misme de notre croissance a complètement caché les jeux dange-reux auxquels se livrait le pays. Si les salaires augmentaient très vite, la productivité dans l'indus-trie faisait des progrès plus rapides encore à des rythmes compris entre, 5 % et 10 %. Ce qui permettait aux entreprises de conserver suffisamment de profits pour investir et innover.

Le premier choc pétrolier a fondamentalement modifié les conditions de notre croissance. Les hausses de prix se sont accélérées. celles des salaires davantage encore. Les gains de pouvoir d'achat n'ont plus été compensés par des progrès de productivité qui, à partir de 1973, se sont Cette vision allait probable-ment plus au fond des choses que beaucoup d'analyses savantes. considérablement ralentis. C'est alors que les entreprises ont com-mence à s'appauvrir. Leurs capacités d'investissement se sont réduites, passant en progression annuelle de 7,6 % entre 1963 et 1973 à 2 % entre 1973 et 1980, reculant même entre 1980 et 1984. A l'exception de quelvail était en France jusqu'en 1975 ques rares années, le déclin fut la plus longue d'Europe). inexorable jusqu'en 1982, année

où les entreprises françaises tou-chèrent le fond. Si les comptes d'exploitation ont recommenc d'exploitation ont recommence de s'améliorer à partir de 1983, les bilans de la plupart des firmes res-tent fragiles, les dettes continuant de peser lourd. Le résultat le plus clair est une attitude défensive des entreprises qui découvrant enfin, les délices de la bonne gestion, s'y attardent et manifestent la plus extrême prudence pour

#### Des politiques madaptées

Ce qui différencie la France des pays étrangers est son extrême lenteur de résction, la rigidité de ses comportements. Ce qui était possible jusqu'en 1973 une forte amélioration du niveau de vie chaque année – ne l'est plus depuis le premier choc pétrolier qui a appauvri le pays, accru la concurrence internationale, redessiné la carte du monde. Mais nous avons continué sur notre lancée jusqu'en 1982, année où Pierre Mauroy et Jacques Delors ont bloqué les salaires. Il y avait belle lurette qu'Allemands et Japonais avaient réagi. Et avec

quelle vigueur... La progression excessive des salaires n'est pas seule en cause. Elle participe d'une longue obstination à entretenir une réalité qui depuis longtemps avait disparu. Le débat politique a en pendant vingt-cinq ans en France un tel contenu idéologique qu'il a para-lysé les pouvoirs en place, les empêchant de mener des politiques adaptées. Cela est vrai pour 1975 comme pour 1981, années qui ont vu les entreprises payer l'appauvrissement du pays et la consommation remplacer l'investissement. Cela est vrai aussi pour la fermeture des sites industriels anciens, pour le blocage des prix trop longtemps religion d'Etat et qui a beaucoup gêné notre industrie à un moment où les firmes étrangères s'enri-chissaient (la sidérurgie entre 1964 et 1967).

De cet avenglement, de ces escamotages sont nées des habitudes : refus de voir baisser ou même seulement stagner le pouvoir d'achat, refus de la mobilité professionnelle et géographique pour les salariés, insuffisance dramatique des moyens mis par les entreprises dans la recherche et le développement, dans la formation professionnelle (où les firmes alle mandes excellent), incapacité des pouvoirs publics à enrayer une dégradation alarmante de l'enseignement supérieur, dans le même temps où les plus grands pays -Etats-Unis et Japon suriout fournissaient un effort exceptionnel, convaincus qu'ils étaient que, sans progrès techniques, il ne peut y avoir ni de compétitivité dura-ble ni croissance assurée.

Le débat idéologique lui-même, qui nous a si longtemps handi-capé, n'est pas terminé. Le pas-sage de la gauche au pouvoir a sur bieu des points été très bénéfique au pays dans la mesure où il a

permis une prise de conscience collective des réalités. Sur la liste maintenant longue des occasions que se donne périodiquement la France de se ressaisir, 1983 occupe une place importante. Mais la droite, en reprenant les commandes l'année dernière, a commis l'erreur - en même temps qu'elle accomplissait d'utiles réformes - de s'enfermer dans des attitudes et des pro-messes irréalistes. Planification, politique industrielle, stratégie économique, nationalisations, ont été abandonnées au nom du libéralisme, sans qu'apparemment soit prise en compte la nécessité pour un pays moderne d'associer Etat et entreprises dans de grands projets communs. Les excès de droite remplacent les excès de gauche et le temps passe...

Les faits sont là pourtant qui nous montrent que toutes les grandes réussites de ces dernières années (nucléaire, téléphone, espace, aéronautique, transports...) sont le fruit d'une colla-boration étroite entre puissance publique et secteur privé.

L'idée du déclin est-elle trop forte? C'est l'idée d'un retard qui semble trop faible. Nos difficultés présentent ont des origines trop lointaines pour qu'on puisse penser que les choses rentreront faci-lement et rapidement dans

L'effort à fournir en matière d'éducation, d'enseignement supé-rieur, de recherche, est trop énorme (5) pour être accompli sans révision déchirante de nos modes de pensée. Leur financement appelle des ressources que l'impôt seul ne pourra pas fournir, à un moment où MM. Balladur et Juppé continuent de programmer comme si de rien n'était des réductions de la dépense publique et des baisses d'impôt.

Il n'est pas jusqu'à l'investissement - pourtant en reprise depuis deux ans - qui ne traduise un recul du pays par rapport aux grandes nations industrialisées. Notre patronat, qui a appris à gérer, à licencier la main-d'œuvre excessive, à compter et à placer ses disponibilirés financières ne fait pas preuve – il y a des exceptions – de beaucoup de dynamisme. Ses dépenses d'équipoment continuent d'être dirigées, an priorité sur les destates à en priorité, sur les secteurs à moyenne ou à faible technologie quelques cas près, comme space et l'aéronautique, notre situation continue de se dégrader dans les secteurs à haute technologie, ceux dans lesquels la demande sera très forte au cours des années à venir. Les autres pays curopéens semblent, eux avoir stoppé ce processus depuis

Déclin ou simple retard? Le débat politique gagnerait - une poursuivre sur le sujet.

#### ALAIN VERNHOLES,

(2) Voir le Monde du 3 juillet 1985.
(3) Communication de M. Paul Dubois de l'INSEE à l'Institut des hautes études de la défense nationale de la défen (4) Le taux du salaire ouvrier avait progressé de 14 % en 1973, 19,2 % en 1974, de 17,3 % en 1975.

(5) La France est l'un des pays déve-loppes qui investit le moins dans l'ensei-gnement supérieur (voir l'article de Fré-déric Gaussen du 8 janvier 1987).

(6) Communication de M. Philippe Goybet de la Commission du Marché commun au Commissariat du Plan (mars 1987).

## **AFFAIRES**

ble (2).

### La privatisation de la Mutuelle générale française effective le 1° juillet

Le ministre de l'économie vient de signer le décret de privatisation de la Mutuelle générale française-Accidents (MGF-A) et de la Mutuelle générale française-Vie. Cette privatisation, effective le 1" juillet, s'opère par modification des statuts des sociétés, qui retrouvent le droit commun des sociétés à

Nationalisées en 1946, elles n'avaient pas été transformées ultérieurement en sociétés anonymes et ne disposent donc pas d'actions à offrir au public.

C'est le premier retour au privé dans le secteur de l'assurance, trois astres groupes - UAP, AGF et GAN - devant être dénationalisés. La MGF-A et la MGF-Vie sont associées dans des structures de gestion commune, avec la Mutuelle du Maris et la Défense automobile et sportive. La privatisation va permettre la fusion de la MGF-A avec la Mutnelle du Mans.

Le groupe constitué de la MGF-A, de la MGF-Vie et de la Mutuelle du Mans occupe la sixième place dans l'assurance (avec un chiffre d'affaires de 10,75 milliards de francs), derrière l'UAP, les AGF, la Mutualité agricole, AXA et le GAN.

 Publicité: WPP ve prendre le contrôle de J. Walter Thomp-son. – J. Walter Thompson, une des plus anciennes et des plus prestigieuses firmes de publicité améri-caines (649 millions de dollars de chiffre d'affaires), a finalement accepté l'OPA (offre publique d'achat) lancée par une petite société britannique de marketing, WPP (le Monde Affaires du 27 juin). Cet accord met fin à une betaille de seize jours qui a conduit l'attaquant britan-nique (35 millions de dollars de CA) à relever son offre de 10 dollars as CA) a sction à 55,5 dollars. L'acquisition de JWT lui coûters donc quelque 566 millions de dollars et lui permettra de fusionner JWT avec sa propre filiale américaine, OWL Group Inc.



## 21.000 appartements et maisons à vendre à Paris et en région parisienne (service étendu à l'Yonne et à l'Oise) sur minitel

36.15 TAPEZ LEMONDE

puis FNAIM

Après avoir donné vos impératifs, vous obtenez une sélection personnalisée d'affaires disponibles, ainsi que les coordonnées des Agents Immobiliers FNAIM responsables de leur vente.

A dire vrai, ries que de très logique. Trois éléments fondamentaux ont contrarié les meilleures dispositions affichées par la Bourse. Le facteur dollar n'a pas été le moindre. Tout allait bien. Le billet vert s'était parfaitement ressaisi et, à la satisfaction générale, progressait à pas de

Trop vite. La Réserve fédérale américaine hi tapa un petit coup sur les doigts pour le faire revenir en dessons du plafoud de 6,1586 F, respectant ainsi au pied de la lettre les accords du Louvre. Les opérateurs travaillant sur les valeurs à revenu fixe et sur le MATIF y virent, eux, un mouveau coup du sort. Littéralement étrillés ces derniers temps, les nerfs à fleur de pean, ils prirent peur. Derechef le marché obligataire et son satellite s'affaissèrent. Ce retour aux enfers (cours d'inauguration en février 1986) fit très manvaise impression sur le parquet. Qui plus est, à ce même rez-de-chaussée, de nouvelles ventes se produisirent, équanant d'investisseurs visiblement trop engagés et à la recherche des fonds nécessaires pour régler les soldes

Déclin ou reprise ?

A baisse est-elle impurable? Nombreux sont ceux qui se sont posé la questiou, ces deruiers jours. Il y avait de quoi. La Bourse de Paris a profondément déçu la foule de ses partisans. Allait-elle réussir à surmonter les effets de la deruière crise? Le timide redressement opéré handi (+ 0,72 %), jour de la liquidation générale, le laissa croire à la foule transie. Et la franche reprise enregistrée le lendemain (+ 1,66 %), premier jour du nouveau mois boursier, calma les dernières appréhensions. Le pire ne pouvait être que derrière le marché. Grave erreur d'appréciation. Mercredi, la réalité se montra toute nue à la corbeille. Horreur l elle n'avait pas du tout les formes charmantes qu'on lui prétait. Son passage fit littéralement frémir, car il se traduisit par une très forte baisse (- 1,97 %), blen charpeutée de surcroît, qui n'épargua pas une des grandes valeurs de la cote. De Peugeot à CSF et des pétroles au BTP, toutes y passèreut sans distinction. La séance de jeudi ne fut pas plus brillante (- 0,97 %). Alora, blen engoncés dans un noir pessimisme, les boursiers tendirent le dos en prévision de la dernière averse de la semaine. Nouveau coup de théâtre. Courre toute attente, la hausse se présenta au rendez-vous (+ 1,7 %). Tant et si bien que le bilan hebdomadaire, de négatif, se retrouva légèrement positif. Que s'est-il donc passé? Troisième élément : les hommes politiques de tout bord n'out pas arrêté cette semaine de conjuguer le mot n'ont pas arrêté cette semaine de conjuguer le mot « déclin » sous toutes ses formes, au point que l'atmosphère a fini par en être empoisonnée. « Trop parler muit », assure le proverbe. Comment voulez-vous après cela que la Bourse ait le moral? Plus surprenant, peut-être, apparaît la reprise inopinée de vendredi. Le marché est parfois imprévisible, mais à ce point! Les pythies en perdaient leur latin. Mais comme tous les phénomènes doivent être expliqués, chacun y aliait, bien sâr, de sa version. On avait le choix entre l'assèchement des ventes, les rachats du découvert, l'accalmie observée sur le front monétaire et des changes. les positions prises par les organismes de

découvert, l'accalmie observée sur le front monétaire et des changes, les positions prises par les organismes de placement collectif — ceux-ci sont ceasés, à la fin de chaque semestre, habiller leurs bilans (opération dite de « window dressing ») et ne pas conserver trop de liquidités — et l'encouragement vean de Wall Street. La veille, le New-York Stock Exchange avait, en effet, puivérisé tous ses records d'altitude. La véritable explication à ca mouvement de reprise est probablement composée d'un conventent de reprise est probablement composée d'un plus impossible que, mettant à profit le ralentissement de l'activité (les courants d'échanges quotidiens sur les valeurs françaises n'ont cessé de diminner, pour revenir de 2 milliards de francs à 1,41 milliard), les « gendarnes » soient aussi intervenus pour texter de redresser la harre sans avoir trop à engager leurs forces.

A la veille des premiers grands départs en vacances, il

A la veille des premiers grands départs en vacances, il n'est peut-être pas mauvais de calmer le jeu et de farder la Bourse pour lui rendre un peu des couleurs qu'elle avait perdues. Ne serait-ce que pour dissuader certains opérateurs de solder leurs positions et d'éviter ainsi une

Quoi qu'il en soit, personne sons les lambris n'a été dupe un seul instant, ni pensé que le marché était tiré d'affaire.

Tout au plus le sentiment était-il un peu moins mauvais vendredi soir que quarante-buit heures auparavant. Car la rechate presque immédiate qui a suivi la hausse du pressier

Filatures, textiles, magasins

CFAO

Pétroles

Amgold .... Buf. Gold M.

Mines d'or, diamants

Produits chimiques

25 juin

26-6-87 Diff.

... | 481 ... | 1945 ... | 2596 408,70 | +

26-6-87

26-6-87

144 640 128,60

- 3,40 - 0,79 + 0,29 + 0,50 - 0,89 - 6,90 128,60 - 3,40 69,60 - 0,79 144 + 9,29 96 + 0,59 101 - 0,80 82 - 6,90 731 - 58 96,30 - 8,30 336 - 19

Diff.

Diff.

95,80 + 1,90 363,50 - 2,70 464 - 16 565 - 12 1889 + 119 222 + 17 106 - 2 781 + 8

Auxil. d'entreur...

**BIBLIOGRAPHIE** 

Les options négociables

Un marché des options négo-ciables sur l'indice de la Bourse

de Paris ? Quend en 1979, la Compagnie des agents de

change avait soumis ca projet aux professionnels, elle avait

rel. A l'époque, «cela ne paraissait pas sérieux», explique Alain

Ferri, agent de change, premier adjoint au syndic dans la préface

du demier ouvrage traitant de ce

sujet o combien brûlant. Il aura fallu une fois encore que l'exem-

ple vienne de l'étranger, que de profondes et d'inévitables mutations transforment la Bourse, qu'enfin certains prennent sur eux de secouer la poussière envahissant la rue Vivienne, pour voir le projet, inavouable il y a huit ans, arriver à maturité ou

Car les déraillements de

l'informatique et le manque de

«cerveaux» ont obligé les auto-

rités boursières à différer l'ouverture de ce nouveau marché, pro-bablement à la rentrée de

septembre. N'importe, le progrès est en route. Mais la preuve est administrée que ce nouvel instru-ment va exiger un effort pour approfondir la connaissance.

Pour les techniciens et les uti-

lisateurs, Jean-Claude Augros et

Patrick Navatte, tous deux

agrégés de sciences et de ges-tion, ont développé la question

et accouché d'un nouvel ouvrage : «Bourse : les options

négociables. » Ce dernier est fort

bien conçu. Mais force est de constater qu'il s'adresse dayan-

tage aux plus pointus des spécia-listes qu'au plus grand nombre.

A moins d'être mathématique-

ment bien armés, les particuliers seront bien inspirés de s'abste-

nir. Le nouveau marché, il est

vrai, ne les concerne pas vrai-

L'ouvrage est disponible à la librairie Vuibert, 63, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. Télé-phone: 43-25-61-00.

Aucun prix n'est indiqué.

enché un éclat de rire géné-

1 188

2 130

Semaine du 22 au 26 juin

jour du mois a fait vraiment très manvaise impression. Il y a me semaine, les boursiers voyaient deux mois de reprise devant eux. Ils sont beaucoup moins catégoriques. Certains cherchent à se persuader que le creux de la vague est passé ou pourrait l'être bientôt, comme l'agent de change Jean de Cholet. Ce dernier estime que la baisse achaelle vient essentiellement de l'étranger, procédant de « rentes de professionnels en mai et juin plutôt que de ventes de professionnels en mai et juin plutôt que de ventes de professionnels en mai et juin plutôt que de ventes de professionnels en mai et juin plutôt que de ventes de professionnels en mai et juin plutôt que de ventes de professionnels en en le ceux de ses clients qui « ne passent pas encore d'ordres d'achat y viendrout». Et de citer le senii de résistance identifié par les « chartistes » à la cote 380 de l'indice CAC. Ce qui représenterait encore au maximum de 4 % à 5 % de baisse. D'autres sont plus noirs et craignent que la Bourse n'ait encore à subir une décote de 15 % à 20 % avant d'être purgée.

Plus sagement, le plus graud nombre pensent que quelques secousses sont encore possibles, mais que, graduellement, le narché pourrait, durant les deux mois à venir, remonter lentement la peute. L'histoire, dit-on, ne se répète lamais. Reste que souvent, l'été, la Bourse a des pulsions. En 1986, après un mois de juin désastreux, elle s'était refait une santé en juillet (+7,9 %) et en août (+11 %). Certes, la situation est différente, et l'ouverture à la rentrée de la campague pour l'élection présidentielle ne réionit onère la communauté, oui redoute sute le facteur

s'etait retait une sante en juntet (+ 7,9 m) et en aout (+ 11 %). Certes, la situation est différente, et l'ouverture à la rentrée de la campagne pour l'élection présidentielle ne réjouit guère la communauté, qui redoute que le facteur politique ne perturbe le bon fonctionnement de l'établissement. Reste que de nouvelles liquidités vont arriver avec le paiement des dividendes en juillet (13 milliards de francs) et les versements de coupons sur le marché obligataire (26 milliards). Comme de toutes les places l'aris est désormais la moins chère et que les centres d'intérêt n'y sont pas minces, quoi qu'on en dise, ce serait bien le diable qu'une partie de cet argent ne revienne pas se placer à la corbeille. Les professionnels recommandent à leurs clients de reprendre tranquillement des positions.

M. Michel Cicurel, directeur général de Cortai (groupe Compagnie bancaire), suggère de jouer an « Père Noël automatique», autrement dit d'investir régulièrement toujours la même somme dans la même SICAV ou le même fonds de placement pour se faire des moyennes. C'est un vieux truc qui marche toujours.

Et, quoi qu'en dise un agent de change qui se lamentait

Et, quoi qu'en dise un agent de change qui se lamentait de la désaffection de la Bourse quand la baisse des prix devrait attirer le chaland, le temps des soldes n'a pas encore

ANDRÉ DESSOT.

Alimentation

|                     | 26-6-87 | Diff.                        |
|---------------------|---------|------------------------------|
| Béghin-Say          | 524     | + 3                          |
| Bongrain            | 2 770   | + 110                        |
| BSN (1)             | 4 705   | - 43                         |
| Carrefour           | 3 060   | ~ 125                        |
| Casino              | 1 996   | + 51                         |
| Euromarché          | 3 550   | + 59                         |
| Guyenne et Gast     | 655     | - 23                         |
| Lesieur             | 1998    | - 5                          |
| Martell             | 2 630   | Inch.                        |
| Mott-Hennessy       | 2 578   | + 78                         |
| Nestić              | 38 600  | - 500                        |
| Occidentale (Gle) . | 1 190   | + 74                         |
| Olida-Caby          |         | - 7,50                       |
| Pernod-Ricard       | 975     | + 16                         |
| Promodès            | 1988    | <b>→ 79</b>                  |
| St-Louis-Bouchon    | 1 238   | + 16<br>+ 79<br>+ 73<br>+ 39 |
| C.S. Saupiquet      | 1 260   |                              |
| Source Perrier      | 752     | - 3                          |

(1) Droit de 107 F.

Banques, assurances sociétés d'investissement

|                 | 26-6-87 | Diff.        |
|-----------------|---------|--------------|
| Bail Équipement | 396     | - 3          |
| Bancaire (Cia)  | 654     | - 16         |
| Cetelen         | 870     | <b>+ 23</b>  |
| Chargeurs SA    | 1 280   | - 31<br>+ 10 |
| CFF             | 1 155   |              |
| CF1             | 551     | - 34         |
| Eurafrance (1)  | 2 288   | - 49         |
| Hémin (La)      | 769     | + 8          |
| Imm. PL-Monocau | 449     | - 4          |
| Locafrance      | 595     | inch.        |
| Locindus        | 860     | - 11         |
| Midi            | 1 310   | + 15         |
| Midland Bank    | 370     | + 9          |
| OFP             | 1 540   | - 28<br>+ 42 |
| Paris, de réese | 640     |              |
| Prétabail       | I 210   | - 30         |
| Schneider       | 437     | - 15         |
| UCB             | 303,50  | + 1          |

(1) Droit de 96 F. Valeurs diverses

|                                      | 26-6-87      | Diff.                               |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Accor Agence Havas Arjomari Bic CGIP | 735<br>1 385 | + 14<br>- 5<br>+ 17<br>+ 24<br>+ 35 |
| Club Méditerrance                    | 580          | ~ 8                                 |

| Accor             | 460    | 4        | 14         |  |
|-------------------|--------|----------|------------|--|
| Agence Haves      | 515    | I~       | 5          |  |
| Arjomari          | 2 429  | l÷.      | 17         |  |
| Bic               | 735    | l÷.      | 24         |  |
| Bis               | 1 385  | +++      | 35         |  |
|                   | 1 378  | 1        | 7          |  |
| Club Méditerrance | 580    | 1_       | 8          |  |
| Essilor           | 3 490  | _        | -          |  |
| Europe 1          | 655    | 11111+++ | 2          |  |
| Hachette          |        | ]_       | 22         |  |
|                   | 665    | 4        | 5          |  |
| L'Oréal           |        | 14       | 85         |  |
| Navigation Mixte  |        | 4        | 25<br>6,60 |  |
| Nord-Est          | 165.90 | i÷.      | 6.60       |  |
| Presses Cité      | 3 310  | -        | 72         |  |
| Saint-Gobain      | 428.50 | 1+       | 12         |  |
| Sanofi            | 704    | +        | 2          |  |
|                   | 1 180  | -        | 28         |  |
|                   |        | _        |            |  |
|                   |        | _        |            |  |
| 1 4               |        |          |            |  |

#### Valeo simplifie ses structures

Le groupe d'équipement automobile Valeo simplifie ses struc-tures en fusionnant le sous-groupe SEV qui détient les activités électriques (éclairage, démarreurs...) avec Valeo sur la base d'une action Valeo pour six actions SEV. Du même coup, la FEA (Financière d'équipements automobiles), la holding contrôlant SEV à 54 % et détenue à 70 % par Valeo et 30 % par l'allemand Bosch, disparaît. Au terme de l'échange de titres, Bosch devrait se retrouver actionnaire à 4 % ou 5 % de Valéo aux côtés du poci constitué il y a un an autour de M. De Benedetti (18,5 % du capital par la CGIP, Suez, l'UAP et la Caisse des dépôts, qui tous ensemble détiennent actuellement 37,5 % de Valéo). Cette participation ne se trouvera que légèrement diluée par la fusion.

| Matériel électi | ique    |  |
|-----------------|---------|--|
| services public | 3       |  |
|                 | 26-6-87 |  |

|      |                               | 2 <del>6-6-8</del> 7 | L  | Diff.            |    |
|------|-------------------------------|----------------------|----|------------------|----|
|      | stel                          | 2 401                | -  | 116              |    |
| Cro  | azet                          | 285,50               | =  | 4                | 66 |
|      | érale des Esux                | 1 190                | +  | 45               |    |
|      | technique                     | 1 020<br>1 390       | ÷  | 46               |    |
| 177  | ************                  | 368                  | ÷  | 5                |    |
|      | rand                          | 5 350<br>665         | +, | **               |    |
|      | emaise des Eaux               | 1 490                |    | 75               |    |
| Mai  | 78                            | 2 250                | +  | 50<br>59         |    |
|      | lin-Gérin                     | 2 209<br>76          | *  | <i>5</i> 9<br>6, |    |
| PM   | Labinal                       | 745                  | +  | 16               | ·  |
| Rad  | iotechnique                   | 1 415                | +  | 7                |    |
|      | lumberger                     | 275,50               | +  | 3                |    |
|      | neas                          | 2 497                | ÷  | 19<br>27         |    |
| Sign |                               | 522                  |    | 18               |    |
|      | méc. Electrique .<br>mean-CSF | 2 950<br>1 330       |    | 100<br>32        |    |
|      |                               |                      | _  | ==               | _  |

Métallurgie construction mécanique

|                            | 26-6-87 | Diff.   |
|----------------------------|---------|---------|
| Alsoi                      | 460     | + 13    |
| Alspi<br>Avions Dassault-B | 1 231   | + 91    |
| Chiers-Châtilion           | 81.95   | + 495   |
| De Dietrich                | 2 140   | - 55    |
| FACOM                      | 1 461   | - 73    |
| Fives Li                   | 179     | - 18.50 |
| Marine Wendel              | 475     | + 5     |
| Penhoët                    | 1 370   | - 30    |
| Peugeot SA                 | 1 585   | + 28    |
| Poclain                    | 15.95   | Sech.   |
| Sagem                      | 3 600   | + 140   |
| Strafor                    | 618     | - 10    |
| Valéo                      | 579     | + 22    |
| Vallourec                  | 42      | - 12.90 |

| Mines. | caoutchou |   |
|--------|-----------|---|
| outre- |           | _ |

|                                                     | 26-6-87                         |   | Diff.                     |                                            | 1 489<br>1 916                   | Ţ.  | - |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----|---|
| Géophysique<br>Imétal<br>Michelin<br>Min. Penarroya | 590<br>133,20<br>3 120<br>43,50 | - | 19<br>18,20<br>10<br>1,20 | Bayer (1) Hoechst Imp. Chemic. Norsk Hydro | 1 114<br>998<br>151,29<br>179,50 | +++ | 1 |
| RTZZCI                                              | 102,80<br>1,20                  | + | 3,89<br>8,04              | (1) Coupon de 25,0<br>(2) Coupon de 25 P   | 5 F.                             |     |   |

| Mines, caout | chouc,  |
|--------------|---------|
| outre-mer    |         |
|              | 26 6 07 |

|                                                                   | 26-6-87                  |   | DiffL _                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------|
| Géophysique<br>Imétal<br>Michelin<br>Min. Penarroya<br>RTZ<br>ZCI | 133,20<br>3 120<br>43,50 | - | 19<br>18,20<br>10<br>1,20<br>3,80<br>8,04 |

| , caout | chouc,  |       |                             | 26-6-8 |
|---------|---------|-------|-----------------------------|--------|
| -mer    |         |       | Inst. Méricux<br>Labo. Bell | 1 610  |
|         | 26-6-87 | Diff. | Roussel UC                  | 1 489  |

| e-mer     |                                   |                                  | Inst. Méricux<br>Labo. Bell                        | 1 610                           | +,    |   |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---|
| rysique   | 26-6-87<br>590<br>133,20<br>3 120 | Diff.<br>+ 19<br>+ 18,29<br>- 10 | Roussel UC BASF (2) Bayer (1) Hoechst Imp. Chemic. | 1 916<br>1 114<br>998<br>151,29 | 1++++ | 1 |
| Penarroya | 43,50<br>102,80<br>1,20           | + 1,20<br>+ 3,88<br>+ 8,04       | (1) Coupon de 25,0<br>(2) Coupon de 25 F           | 179,50<br>5 F.                  | _     | _ |

| INDICE               | S QUOTID          | ENS (INSE  | E base 100. | 31 décembr | e 1986) |
|----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------|
| Total                | 11 035 221        | 11 688 400 | 10813009    | 10095310   | 150947  |
| R. et obl<br>Actions | 8610926<br>170862 |            |             |            |         |
| RM<br>Comptant       | 2253 433          | 1954542    | 1 657 200   | 1 672 705  | 191727  |

23 jain

COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

|               | (t    | ase | 100, 31 | dé  | embre : | 198 | 6)    | _ |       |
|---------------|-------|-----|---------|-----|---------|-----|-------|---|-------|
| Tendance .    | 100,5 | 1   | 102     | - 1 | 99,9    | ł   | 98,9  | ı | 100   |
|               |       |     |         |     | embre 1 |     |       |   |       |
| Indice gén. 1 | 401,9 | ı   | 408,6   | - 1 | 405     | -   | 397,8 | 1 | 401,4 |

#### MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 19 juin 1987

| COURS        | ÉCHÉANCES |          |         |         |  |  |  |
|--------------|-----------|----------|---------|---------|--|--|--|
| COCKS        | Juin 87   | Scpt. 87 | Déc. 87 | Mars 88 |  |  |  |
| Premier      | 101,70    | 102,30   | 102,40  | 102,05  |  |  |  |
| + haut       | 101,90    | 102,45   | 102,40  | 102,25  |  |  |  |
| + bas        | 101,40    | 101,90   | 101,86  | 101,85  |  |  |  |
| Dernier      | 101,80    | 102,45   | 102,35  | 162,20  |  |  |  |
| Compensation | 101,80    | 102,40   | 102,38  | 102,20  |  |  |  |

#### Valeurs à revenu fixe Bâtiment, travaux publics 26-6-87 Diff.

|   |                     | 26-6-87 | Diff.  | l  |
|---|---------------------|---------|--------|----|
|   | 4 1/2 % 1973        | 1869    | 71     |    |
|   | 7 % 1973            | 8 700   | - 299  | ſ  |
|   | 10,30 %1975         | 100,68  | 015    | ŀ. |
|   | PME 10.6 % 1976     | 191,20  | - 9.70 | l  |
|   | 8,80 % 1977         | 126.30  | + 0.29 | ŀ  |
|   | 10 % 1978           | 100,96  | + 0.70 | Ĺ  |
|   | 9.80 % 1972         | 100.40  | - 0.18 | ı  |
|   | 9 % 1979 :          | 97.60   | - 165  | ł  |
|   | 10.80 % 1979        | 182.95  | - 2.49 | ŀ  |
| • | 13.80 % 1983        | 101.48  | - 6.10 |    |
|   | 16,75 % 1981        | 191.55  | - 0.13 | i  |
|   | 16,20 % 1962        | 115.55  | - 0.85 | ı  |
|   | 16 % 1982           | 117.40  | - 0.10 | ı  |
|   | 15,75 % 1982        | 112.95  | - 445  | l  |
|   | CNE 3 %             | 4 210   | - 55   | ı  |
| i | CNB bg. 5 000 F     | 101.43  | 0.05   |    |
|   | CNB Puribus 5 000 F | 102.80  | + 8.75 |    |
|   | CNB Sucz 5 000 F .  | 102     | - 0.05 | ľ  |
|   |                     |         |        |    |

| ı | CNI 5 000 F | 101,37           | - q             |
|---|-------------|------------------|-----------------|
|   | MARCHÉ LI   | BRE DE           | L'O             |
|   |             | Cours<br>19 july | Cours<br>26 jui |

| 19 (190       | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>80</b> 500 | 95 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 96 900<br>515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 384           | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -617          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 345           | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 3 000<br>1 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 325         | 2 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 816           | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 340           | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 88 850<br>.823<br>.884<br>.817<br>.804<br>.635<br>.834<br>.834<br>.8345<br>.2 970<br>.1 445<br>.1 000<br>.3 325<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636<br>.636 |

#### LES PLUS FORTES VARIATIONS

| Valence                          | Hauses<br>%    | Valeurs           | Bai            |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Imetal                           | + 15,8         | Valloure:         | -2<br>-1<br>-1 |
| Poliet                           | + 95           | ISPLM             | -1             |
| SAT                              | + 95           | TRT               | -1             |
|                                  | + 9,2          | UIS               | -              |
| A. Dassandt                      | + 8            | CCF               | ~              |
| Progress Sommer                  | + 7.3          | Mensons Phénix    | -              |
|                                  | + 7,2          | Lab. R. Bellen    | -              |
| Borrygnes                        | + 7.1          | (Bet              | -              |
| Intertectatione .<br>Géné. Occid | + 68           | Crédit Fonc. les. | =              |
| Géné Occid                       | + 6,8          | Printemps         | -              |
| Assected Rey .                   | + 65           | SynthElako        | -              |
| Chiers                           | + 6,5<br>+ 6,4 | Fires-Lille       | 1111111111     |
| Promodès                         | + 64           | Prétabail         | -              |

#### **VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT** TRAITÉES AU RM (\*)

|                                                                                               | Nore de                                                                                                                             | CETT. (F)                                                                                                                                                                     | l |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CGB Pengeot Michelin Saint-Gobain Lafarge CCF Most Saint-Louis Midi Paribet CSF BSN Carrefour | 2 468 616<br>275 419<br>116 248<br>897 326<br>207 412<br>2 233 435<br>120 299<br>207 600<br>183 991<br>464 347<br>151 597<br>40 436 | exp. (F)<br>803 788 164<br>415 440 112<br>366 047 801<br>327 322 901<br>312 776 583<br>305 820 841<br>303 189 754<br>242 767 854<br>212 019 400<br>206 542 620<br>190 536 662 |   |
| (°) Du 18 at 25                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | l |

# Le Monde

PUBLICITÉ FINANCIÈRE

Renseignements: 45-55-91-82, poste 4330

#### BOURSES ÉTRANGÈRES

**NEW-YORK** Nouveaux records mais...

Wall Street a batta de nouveaux records d'altitude ces demicre jours, mais sans parvenir toutefois à maintenir toute son avance. A la weille du weekend, les ventes bénéficiaires ont légèrement pesé sur le « Dow», qui s'est établi à 2436,86 (contre 2420,85 le 19 juin) après avoir, la weille, atteint le pic de 2451,05.

Débarrassé des soucis techniques de l'échéance mensuelle, le marché a été plus réceptif à l'environnement. Il a sinsi réagi de façon positive à la stabilisation de l'inflation. En outre, les grands fonds de piacement, soucieux de présente de bons bilans pour le deuxième trimestre, ont réduit leurs volants de liquidités en achetant du papier. De leur côté, les investisseurs étrangers, japonsis surtout, impressionnés par la fermeté du dollar, n'out pas chômé non plus. Cependant, l'affaiblissement du hillet vert en fin de semsine a jeté un voile de suspicion sur le marché. Par prudence, des opérateurs ont pris leurs bénéfices. L'activité hebdonsadaire a porté sur 852,19 millioux de titres, contre 917,87 millioux.

|                                             | Cours<br>19 juin            | Cours<br>26 juin           |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Alcon<br>Allegis (cz-UAL)                   | 54 1/4<br>99 1/4            | 523/<br>891/               |
| AIT                                         | 29<br>46 3/8<br>45 1/4      | 283/1<br>473/1<br>421/1    |
| De Pont de Nemous<br>Eastman Kodak<br>Exxou | 114 374<br>45 1/2<br>94 1/2 | 120 3/-<br>877/1<br>91 1/: |
| Ford General Electric                       | 96 3/8<br>53 5/8<br>83 3/8  | 102<br>55 1/2<br>83 1/2    |
| Goodyear<br>IBM<br>ITT                      | 07/8<br>162<br>58:5/8       | 69 5/1<br>166 1/1<br>58 3/ |
| Mobil Oil                                   | 31/2<br>701/4               | 59 1/4<br>73 1/4           |
| Schlumberger<br>Tenaco<br>Union Carbida     | 453/4<br>35<br>297/5        | 44 5/1<br>38<br>30 5/1     |
| USX                                         | 31.7/8<br>65.1/2<br>75.3/4  | 31.3/1<br>64.7/1<br>78.7/1 |

## LONDRES

Malgré une certaine irrégularité, le marché londonien s'est assez sensible-ment raffermi cette semaine et l'indice des industrielles enregistrait, à la veille de malutifelles enregistrait, à la veille atténue l'espoir d'use détente sur le front des taux d'imését, les investissions out finalement tablé sur un accord de l'OPEP pour soutenir les cours du brat.

Indices «FT» dn 26 jain: indus-trielles, 1790,7 (contre 1758,3); mines d'or, 376,2 (contre 390,1); fonds d'Etat, 90,68 (contre 91,16).

|                                                                   | Cours<br>19 juin                                  | Coen<br>26 jui                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beecham Bowater Brit. Petroleum Charter Courtanide                | 556<br>531<br>365<br>440<br>470                   | 560<br>525<br>379<br>426<br>471               |
| De Beers (*) Free Gold (*) Glasso Gt. Univ. Stores Imp. Clasmical | 11 5/8<br>15 1/4<br>16 51/64<br>20 1/4<br>14 5/16 | 11 5/<br>14 5/1<br>17 3/1<br>20 1/1<br>15 5/6 |
| Shell<br>Unilever<br>Vickers<br>War Loss                          | 13 25/32<br>32 35/64<br>294<br>39 1/2             | 14 5/6<br>33 5/1<br>287<br>39 3/3             |

#### FRANCFORT Nouvelle avance

Stimulé par des prévisions de crossance économique de plus en plus optimistes et par le raffermissement du dollar favorable aux exportations allemandes, le marché a continué de se redresser. La clientèle étrangère, en particulier, s'est fait remarques. Les analystes soulignent toutefois la vulnérabilité de la Bourse à tout écart du dollar.

Indice de la Commerchant de Indice de la Commerzhank du 26 juin : 1891,6 (contre 1858,4).

| 10.0                                                                                                            | Cours<br>19 juin                                                                        | Cours<br>26 juin                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ASF Layer Layer Louischebank Louischebank Louischebank Louischebank Laretadt Laretadt Langesmen Liemens Liemens | 315,50<br>363,50<br>334,50<br>269,30<br>641,60<br>297<br>445<br>158,20<br>732,50<br>367 | 317<br>362<br>335<br>274,50<br>643<br>363<br>470,86<br>164,36<br>742,90<br>430 |

#### TOKYO Flottement

De reprise en repli, la marché japo-nais a passablement florté cette semaine, ne sachant visiblement trop quelle direction emprenter. Pour l'essen-tiel, l'hésitation est surtout venne du front des mounsies avec les pirouettes du dollar.

Indices du 27 juin : Nikkeī : 24 902,72 (contre 25 288,12) ; indice général : 2 111,30 (contre 2 174,81).

|                 | Cours<br>19 jain                                                   | Cours,<br>26 juin                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| cell idgestione | 506<br>1220<br>1951<br>3810<br>1750<br>2160<br>598<br>3970<br>1970 | 505<br>1 130<br>995<br>3 450<br>1 760<br>2 290<br>615<br>4 186<br>2 926 |
|                 |                                                                    |                                                                         |

FUROMARCHE

MATIÈRES !

Tele el estration e The same of the sa The state of the s ...... Gr. deut eine blach. Britister beite 34 7

Set un met water

COLUMN THE MAN 102.307 m 20.00 11年 - 秦 STATE OF 1 226 ja 23r 2 963 (+ 10)

250,78 ( ...



••• Le Monde • Dimanche 28-Lundi 29 juin 1987 19"

# Crédits, changes, grands marchés

#### L'EUROMARCHÉ

TVAKES:

10 mm

## Une privatisation originale

Les arbitragistes londoniens s'ennuyaient tellement cette semaine dans un marché sans âme que l'un d'eux, pour se distraire, s'est mis à afficher sur écran qu'il disposait d'un « bloc » de 30 tickets payant le more écratique. ouvrant la porte étroitement ver-rouillée du tournoi de tennis de Wimbledon. Croyez-le ou non, les billets, chacun acquis à sa valeur nominale de 10 livres starling, se sont arrachés et revendus, en l'espace de quelques eurominutes, sur ce nouveau marché gris à un prix de 130 livres, l'unité, soit une prime de 1 300 %! C'est certainement la plus grande jamais réalisée pour un

On ne peut malheureusement per en dire autant de la pinpart des autres euro-émissions, qu'elles soient d'actions ou obligataires, qui out vu le jour depuis lundi. Le marché des actions internationales, inondé par une avalanche d'émissions de sociétés japonaises, dégorge de tous côtés, et les décotes sont élevées sur le marché gris des transactions nouvelles. Le pire est que les perspec-tives au cours des semaines à venir ne sont guère encourageantes. Les sociétés nippones entendent, en effet, offrir au travers de trente-quatre opérations pour plus de 4 milhards de dollars de warrants-actions pendant les deux premières semaines de juillet. Face à ce déluge, l'imagination est de rigueur. On murmure, par exemple, que le Club Méditerranée envisage de lancer prochainement une émission dotée de warrants-vacances. En change de ces derniers, les porteurs seront logés et nourris pendant un certain temps dans un des nombreux camps du « Club Med ». On se trouve, en fait, devant une variation du vieux « bon de soupe » militaire qu'à ce jour l'Armée du Salut restait la dernière à distribuer. Laissons à l'imagination des lecteurs la vision exquise d'un Gilbert Trigano coiffé du chapeau Greenaway qui a fait la gloire des salutistes, distribuant, comme des versets, ses warrants sous des klosques abritant des fanfarca mal accordées, ou à la sortie des églises presbytériennes, des banques protestantes et autres firmes d'agents de change de tout acabit

Alors que la privatisation de la Société générale vient de se terminer dans des conditions extrêmement satisfaisantes, la principale nouveauté dans ce domaine est, cette semaine, venue de Grande-Bretagne. Celle-ci, tout autant mère du parlementarisme que du grand mouvement de privatisation qui secone le monde entier, a introduit deux impovations en offrant 500 milpas de placement international et, d'autre part, sera en partie réalisée sous la forme d'enchères réservées titres rapidement revendus nar les aux investisseurs institutionnels.

Les privatisations britanniques, Les privatisations britanniques, tout comme les françaises qui s'en sont inspirées, ont traditionnelle ment été centrées sur le petit épargusnt. Au nom de l'actionnariat populaire, les petits porteurs ont toujours été assarés d'être servis en priorité dans la limite d'un nombre donné de têtres : div en França, mais donné de titres : dix en France, mais plus en Angieterre parce que le prix des actions britanniques est en géné-ral blen inférieur à celui des francaises. La forte demande asséchant d'emblée l'offre a en pour consé-quence de sevrer les institutions. Cet effet était soigneusement concerté. Contraints de se rabattre sur le marché secondaire, les institutionnels,

secteur des euro-émissions obliga-taires à taux fixe libellées dans la devise des Etats-Unis se succèdent dans la mouvance erratique du dollar sur lea marchés des changes. Un certain nombre d'eurobanquiers estiment que la longue chute de la devise américaine a maintenant atteint le creux de la vague. Tous ne s'accordent pas sur ce point, mais le seul fait qu'on puisse se poser la question reflète l'espoir général d'une renaissance prochaine de ce qui est le berceau du marché euro-obligataire, à savoir sa portion libeldevise des Etats-Unis se succède lés en dollar américain.

Cette espérance s'avérant encore inne, les ballons d'essai se limitent à des propositions accompagnées d'échéances relativement courtes. d'échéances relativement courtes. C'est ainsi que Coca-Cola Enterprises Inc., la société d'embouteillage de la célèbre boisson gazéifiée, née à Atlanta un jour de l'an 1886, a voulu tirer parti de la remontée plus ou moins passagère du billet vert en offrant, à un prix de 101,25, 100 millions de dellars sur trois ans dotés d'un coupon annuel de 8,25 %. La conjunction d'un non très connu. dotés d'un coupon annuel de 8,25 %. La conjonction d'un nom très counu, d'une échéance assez brève et de conditions satisfaisantes puisque, le jour du lancament, le rendement proposé par Coca-Cola était de 59 points de base supérieur à celui des emprunts de même durée du Trésor américain, explique que l'émission a été bien accueille.

Néaumoins le modeste montant

deux innovations en offrant 500 mil-lions d'actions de la British Airport. Authority (BAA), l'agence gouver-nementale britannique juaqu'à main-tenant propriétaire des aéroports du Royaume-Uni. Contrairement aux privatisations précédentes, celle de la BAA, d'une part, ne comportera euro-obligataires en dollars des Etats-Unis n'est pas encore évidente. au stade primaire, rachetaient les titres rapidement revendus par les petits épargnants ravis de l'anhaine contribuaient à la stabilisation ultérieure du cours de Bourse.

En proposant à la petite épargne des actions BAA à un prix fixé par avance et en réservant aux institutions des titres qui iront aux plus offrants, l'agence britannique estime avoir résolu le problème de la quadrante du carelle le deux pare de drature du cercle : les deux types de clientèle sont assurés d'avoir accès à la privatisation primaire, les institutionnels se devant d'acquitter, pour cet avantage, la prime que ne man-queront pas d'engendrer les enchères. Du coup, le besoin d'une tranche internationale en complé-ment de celle proposée sux petits épargnants disparaît.

#### Le déclin du dollar EU

Les tentatives de réouverture du ligataire, à savoir sa portion libel-

Néasmoins, le modeste montant et la timide échéance de l'euroemprunt Coca-Cola, qui contrastent 
étrangement avec les 600 millions de dollars sur trente ans recherchés 
à New-York même par la Banque 
mondiale, soutignent l'ampleur du 
fossé qui continue de séparer le marché international des capitaux de 
son homologue américain. La résurrection du accteur des émissions

marché, qui ne peut survivre avec les seuls dollars australiens, néozélandais et canadiens, pas plus qu'avec uniquement le deutsche-mark on le yen, demeure incertain.

Les statistiques sont éloquentes pour expliquer le déclin du marché international des capitaux. Le mon-tant des émissions obligataires à caractère international lancé durant les six premiers mois de cette aunée, qui a représenté l'équivalent de 106,5 milliards de dollars, est en régression de près de 6,5 % par rap-port aux 113,9 milliards enregistrés durant le premier semestre 1986. Le recul est presque entièrement dû à la chute speciaculaire de quelque 37 % des euro-émissions en dollars américains, dont le volume cette amée n'a plus été que de 36,6 milliards contre 58,4 milliards pendant les six premiers mois de l'an passé. En conséquence, le poids du dollar des Etats-Unis à l'intérieur du marché international n'a plus été cette année que de 34 % contre 51 % un an plus tôt.

Le déclin, sur l'euro-échiquier, de le devise des Etats-Unis a en partie the covise des Etans-Unis a en parde été compensé par le très fort dyna-misme primaire du yen (+ 62,5 %), du dollar sustralien (+ 80 %), du canadien (+ 40 %), et du sterling (+ 28 %). Pour sa part, le secteur libellé en dollars néo-zélandais a fait un phénoménal bond en avant de 135,5 %. Son utilisation exprimée en dollars américains est passée de 553 millions durant le premier semestre 1986 à 1,3 milliard de dollars cette année. Ces devises out aussi sérieusement concurrencé le marché des émissions internationales en deuts-émissions internationales en deuts-chemarks. Celui-ci s'est replié de 12,8 % durant les premiers six mois de 1987 pour ne plus représenter que 8,5 milliards de dollars, au lieu de 9,8 milliards pendant la même période de l'an dernier

CHRISTOPHER HUGHES.

#### LES DEVISES ET L'OR

## Dollar toujours stable

Est-ce l'approche de l'été ou les nouvelles relativement satisfaisantes en provenance de l'Amérique, mais les cours du dollar se sont montrés à nouveau très stables cette semaine, osant même pousser quelques petits galops bien vite repris en main, ou par les banques centrales, ou par les

Ne vit-on pas, mardi, par exem-ple, le billet vert pousser un point, s'approchant de 1,85 DM, de 6,16 F et de 146,50 yens?

et de 146,50 yens?

Dês le mercredi, toutefois, le souffié retombait, la Banque du Japon
ayant déclaré qu'à son avis la hansse
du dollar ne pouvait se poursnivre en
raison de l'ampleur du déficit commercial des Eists-Unis, façon polie
de souligner que le problème de ce
déficit restait toujours posé, de
même que celui du déficit budgétaire.

Pour corriger un peu l'effet de cette déclaration, le gouverneur de la Banque, M. Satori Sumita, affir-mait croire, deux jours plus tard, à une prochaine stabilisation des parités de change. Selon lui, l'on dis-cerne actuellement les signes d'une empliferation de la balance commerce. amélioration de la balance commerciale américaine.

Aux Etats-Unis même, l'un des «gourous» de service, M. Albert Wojnilower, chef économiste de la First Boston estime que le gouvernement de son pays a, désormais, changé d'attitude sur le niveau du dollar et qu'il était prêt à faire monter les taux d'intérêt pour l'empêcher de baisser. En attendant, ces pays qui s'étaient foctement tendus taux, qui s'étsient fortement tendus depuis la fin de mars, pour se déten-dre partiellement ensuite, restent stables, notamment l'emprunt à trente ans échéance 2017 émis à 8,75 % et dont le rendement est revenu à 8,41 % - 8,47 % avec un cours de 103, supérieur au nominal

En fait, les opérateurs du monde entier continuent à se partager en deux camps. Les pessimistes esti-ment qu'après une période de stabi-lité estivale, le recul du dollar va lité estivale, le recul du dollar va reprendre, avec un potentiel de baisse toujours întact : - Nous savons que les États-Unis ont besoin de 30 milliards de dollars par trimestre pour couvrir leur déficit de la balance des paiements et de 15 autres milliards pour financer leur déficit budgétaire », dit l'un deux. Certes, il est possible que le déséquilibre de la balance commerciale s'attéque, mais, à leurs yeux, il faudraît que ce déséquilibre tombe, durablement, au-dessous de 10 milliards de dollars par mois pour que liards de dollars par mois pour que le sentiment change vraiment sur le billet vert. Or, actuellement, le défi-cit commercial navigue au-dessus de 13 milliards de dollars, plus qu'au second semestre 1986, en moyenne, et le rétablissement est bien lent,

même si des signes péremptoires apparaissent dès maintenant. Les optimistes, an contraire, s'appuyant sur ces sigoes, sur la détermination des banques centrales et sur la nouvelle attitude des dirigeants de Washington, pensent que la baisse de la devise américaine est

Pour l'Europe, l'enjeu de la controverse est considérable. Si le dollar baisse, le mark monte et le franc français a du mal à le suivre, d'où un affaiblissement relatif. En ce cas, la Banque de France se croit obligée de le soutenir vis-à-vis du mark, c'est-à-dire d'intervenir dès que le cours de la devise allemande s'approche de son cours pivot, c'est-à-dire de 3,3538 F. Elle peut intervenir soit en vendant du mark, soit en relevant ses tanz d'intérét, soit en faisant les deux, ce qui ne manque pas de déprimer le marché financier

des obligations, passablement sinis-

Ce vieux problème de la parité franc-mark, posé depuis plus de trente ans, n'a pas encore trouvé de solution. Aujourd'hui, les coûts de production montent plus vite en Allemagne qu'en France et l'écart d'inflation n'a jamais été aussi bon depuis bien des années, mais les atouts germaniques pèsent de tout leur poids, surtont l'énorme excé-dent commercial dans le domaine

En France, on parle de « déclin », en oubliant que la Grande-Bretagne. vouée théoriquement et inexorable-ment à ce déclin, accomplit en ce moment un redressement très remarqué et surprenant pour ceux-là seuls qui vivent sur des clichés trop anciens. En fait, le comportement des entreprises françaises change en profondeur depuis trois ou quatre ans, avec le retour à des marges bénéficiaires normales et, quoi qu'on en dise, à une cadence d'investissements plus qu'honorable. Mais sul ne peut dire si le fond de la crise est proche et s'il n'y a pas un « double-fond ». La « sinistrose » actuelle a ceci de positif qu'elle balaie les dernières illusions que certains pouvaient nourrir dans ce pays, sur la possibilité de poursuivre une « voie française », c'est-à-dire plus donce, dans le processus d'amaigrissement et de musculation entrepris, bien avant nous, par nos voisins.

FRANÇOIS RENARD.

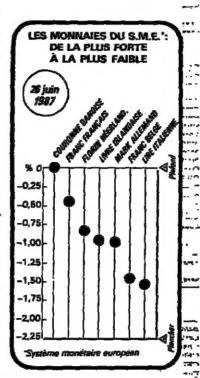

#### COURS MOYENS DE CLOTURE DU 19 AU 26 JUIN

(La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

| PLACE     | Livro   | \$EU   | Franc<br>français | Franc<br>- Otalizati | D. merk | Franc<br>beige | Florin  | Lire    |
|-----------|---------|--------|-------------------|----------------------|---------|----------------|---------|---------|
| Londres   | -       | 1,6149 | 9,8293            | 2,4484               | 2,9456  | 61,673\$       | 3,3152  | 2135,32 |
|           | -       | 1,6175 | 9,8745            | 2,4569               | 2,9568  | 61,2789        | 3,3394  | 2135,10 |
|           | 1,6140  | -      | 16,4204           | 66,1376              | 54,7945 | 2,6427         | 48,6855 | 0.07/5  |
| Non-York  | 1,01/3  | -      | 16.3900           | 65,8328              | 54,7846 | 2,6399         | 48,5673 | 4,075   |
|           | 9,8293  | 6,8980 | -                 | 402,78               | 333,79  | 16,0941        | 256,40  | 4,603   |
| Peris     | 9,8748  | 6,1050 | -                 | 401,98               | 333,97  | 16,1166        | 296,50  | 4,625   |
| Zwick     | 2,4484  | 1,5120 | 24,1275           |                      | 82,8493 | 4,9958         | 73,6125 |         |
|           | 2,4569  | 1,5198 | 24,8815           | -                    | 83,9963 | 4,0100         | 73,7737 | 1,150   |
|           | 2,5456  | 1,8250 | 23,5672           | 120,70               | ***     | 4,8729         | 82,8519 | 1319    |
| Francier: | 2,9568  | 1,5280 | 29,9428           |                      | -       | 4,8257         | 88,7889 | 1,384   |
|           | 61,9738 | 37,84  | 6,2135            | 25,8265              | 207,34  | -              | 18,4226 | 2,368   |
| TODAY     | 61,2709 | 37,38  | 6,2948            | 24,9375              | 287,22  | -              | 18.3972 | 2,8697  |
|           | 3,3152  | 2,8540 | 33,7274           | 135,15               | 112.55  | 5,4281         | -       | 1,552   |
| Antonian  | 3,3364  | 2,0596 | 33,7268           | 135,55               | 112.63  | 5,4355         | -       | 1,559   |
|           | 2135.32 | 1323   | 217,24            | 875                  | 724,93_ | 34,5630        | 644,31  | -       |
|           | 2135,18 | 1320   | 216,21            | 163,59               | 722,10  | 34,8468        | 641,08  | -       |
|           | 235,81  | 146,10 | 23,990            | 96,6270              | 20,0548 | 3,8610         | 71,1295 | 6,116   |
|           | 234,37  | 144,56 | 23,7355           | 95,3917              | 79,2610 | 3,8252         | 70,3740 | 0,1090  |

A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 26 juin, 4,1684 F contre 4,2132 F le vendredi 19 juin.

#### LE MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

## Morosité pré-estivale

Après la Caisse de refinancement hypothécaire (CRH), c'est la Caisse d'équipement des collectivités locales (CAECL) qui, cette semaine, a renoucé à émettre son emprunt, qu'elle devait lancer par adjudication (une première en ce qui le concerne). Plus prudents que la CRH, perce qu'instruite par l'expérience, la CAECL a jeté l'éponge des le début de la semaine, sans attendre, comme la CHR, que les plis des adjudica-tions aient été ouverts, manière de praféder qui a été vivement repro-chée à M. Georges Plescoff, son

Les empruntents ont donc pris conscience que le marché était et reste « pourri », et qu'il convenait de le mettre à la diète, comme nous en évoquions l'éventualité la semaine dernière. Le Trésor les suivra-t-il dans cette voie la semsine prochaine, pour son adju-dication mensuelle d'obligations assimilables? C'est peu probable, car, Rue de Rivoli, on continue à vouloir habituer le marché à des sollicitations régulières. En revan-che, il est possible que le Trésor réduise le montant de son appel.

A Londres, son directeur, M. Daniel Lebègue, allant présen-ter les fonds d'État français aux milieux financiers et à la presse britanniques, a fait connstre que les émissions d'obligations du Tré-sor seraient diminuées de 20 milliards de francs en 1987 par rap-port aux prévisions initiales, dans une fourchette de 100 à 120 milliards de francs, contre 120 à 140 milliards de francs, cela en raison du succès des privatisations. Les emprunts émis par l'Etat au 30 juin 1987 atteignent 60 mil-liards de francs, contre 100 mil-liards de francs pour l'année 1986 tout entière.

L'annonce de cette réduction

demeure foncièrement et résolument pessimiste. Cet état d'esprit s'est déjà traduit par une contrac-tion des émissions globales, leur montant pour le premier trimestre aura été de 168 milliards de francs, contre 210 milliards de francs an premier semestre 1986, soit une diminution de plus de

40 milliards. Sans doute cette contraction a été en partie voulue par les pou-voirs publics, qui désiraient faire de la place pour les privatisations. Mais, depuis quelques mois, et plus précisément depuis septembre 1986, l'arrêt de la baisse des tanx et leur remontée ont décou-ragé les souscripteurs d'obligations, surtout ceux qui s'intéressent aux titres à taux fixe, sur lesquelles ils se jetaient avec gloutonnerie, voire frénésie, dans la perspective d'une valorisation substantielle des cours (ces derniers moutent quand les taux baissent, et réciproquement).

Autre conséquence de la remontée des taux, les SICAV court terme dites de « performance ». qui étaient bourrées d'obligations à taux fixe, génératrices de somptueuses plus-values, ont vu leur encours se dégoufier à vue d'œil depnis septembre 1986, revenant de 124 milliards de francs à 75.7 milliards de francs fin mai, et sans doute moins encore fin juin. Soit une chute de 50 milliards de francs. En revanche, les SICAV dites « monétaires » investies en valeur à court terme (prises en pension temporaire d'obligations à un prix de rachat convenu d'avance) se sont gonflées de 73 milliards de france. L'encours s'élève aujourd'hui à plus de 162 milliards de francs. C'est un formidable transfert de liquidités. Or il faut se rappeler que les

SICAV de performance, jusqu'à metira, peut-être, un pen de baume l'an dernier, absorbèrent, parfois, sur les plaies du marché qui la moitié des émissions à taux fixe

du Trésor. On voit d'ici les dégâts..... Ajoutons qu'encore aujourd'huir, sprès les mouvements constatés, « il reste encore beaucoup trop de " papier à taux fixe dans des ma qui ne devraient pas en avoir », selon un bon connaisseur de la place. C'est dire que le robinet des ventes, ouvert depuis l'automo-na dernier, ne semble pas devoir se seriermer dans l'immédiat.

Les soubresauts du MATIF, qui désormais donne le ton au marché -du comptant, sont là pour témoigner de la nervosité et aussi de la.... morosité du marché, Le matin, lesvariations du dollar entraînent tour impressionnent le marché desactions, dont on a vu la baisse rapide ces dernières semaines." Ainsi, mercredi, un recul du billet vert faisait rechuter de 103 à-102,20 l'échéance septembre du MATIF, celle de juin retombant à 101,80 dans une atmosphère depanique. Cela correspond à un ren-dement de plus de 9,50 % sur les emprunts d'Etat. Tous les démons. du marché revensient en forces avec fourches et odeur de soufre. A la veille du week-end, toute-

fois, une très timide amélioration se faisait sentir, dans l'attente de l'adjudication de la Banque de. France de lundi prochain. Si cettedernière lachait un peu de lest?-Ce ne serait pas suffisant pour... chasser les idées noires, mais cela, aiderait le marché à atteindre le bienheureux calme de l'été, où les gestionnaires peuvent ne plus penser à rien, En attendant, des gensprévoyants, comme il en existe, par exemple, à la Morgan, commencent à estimer que les rendements...
actuels deviennent intéressants,-notamment pour les étrangers, dans la perspective d'une baisse, ultérieure des rendements des l'ordre d'un demi, voire de troisquarts de points.

#### LES MATIERES PREMIERES

## Ballet diplomatique autour du café

Les cérémonies du soixantième vis du Brésil. Prenant en compte le anniversaire de la Fédération colombieune du café réunissent ce weck-bilités réelles, la nouvelle formule end les principeux producteurs mondiaux. A cette occasion, ia Colombie, dennième producteur mondial, devrait renforcer sa position de médiateur entre les Etats-Unis et le Brésil, dont les positions respectives out jusqu'à présent bloque toute négociation sur une nouvelle distribution des quotes à l'exportation de café, abandonnés depuis février 1986.

Le réunion exeminera notamment la nouvelle formule de répartition des contingents récemment propo-sée, à Amsterdam, par l'Association européenne du café, qui n'a pes caché son souhait de voir le mécanisme d'intervention de l'accord international reintroduit. Cette pro-position marque un net assouplisse ment des pays consommateurs vis à-

| PRODUITS             | COURS DU 26-6     |  |  |
|----------------------|-------------------|--|--|
| Culvre h. g. (Lmint) | 979 (+ 3)         |  |  |
| Trois mois           | Livres/tenne      |  |  |
| Aleminium (Louise)   | 882,58 (- 24,5)   |  |  |
| Trois mois           | Livres/tonne      |  |  |
| Nickel (Lodes)       | 2 775 (- 78)      |  |  |
| Trois mois           | Livres/tonne      |  |  |
| Sucre (Piris)        | 1 120 (+ 5)       |  |  |
| Asset                | Françs/touse      |  |  |
| Cast (Louise)        | 1 228 (- 12)      |  |  |
| Jaithet              | Livres/toma       |  |  |
| Cacso (No-Trix)      | 2 901 (+ 105)     |  |  |
| Juillet              | Dollars/toppe     |  |  |
| 196 (Chicago)        | 259,75 (~ 4)      |  |  |
| Juillet              | Cetts/boksessi    |  |  |
| Mais (Chicago)       | 185,25 (- 7)      |  |  |
| Juillet              | Cents/boissous    |  |  |
| Soja (Clicage)       | 175,10 (- 2,60)   |  |  |
| Juillet              | Dollars/1. courte |  |  |
|                      |                   |  |  |

est basée sur une moyenne mobile de production sur six ans, à l'exception de la plus mauvaise anné Quand on sait que la dernière récolte brésilienne n'a atteint que 11,2 millions de sacs de 60 kg contre 30 millions en période normale, on voit l'importance de la concession. En outre, le premier producteur mondial garderait sa part de marché (environ 30 % du quota global) pour les deux années que couvre encore l'accord international.

Bien que les détails de la nouvelle répartition n'aient pas été donnés, il apparaît que la Colombie, le Keaya, l'Indonésie et le Costa-Rica verraient leur quota augmenter légèrement tandis que les parts de la Côted'Ivoire, du Salvador et du Nicaragua se tesseraient. D'ores et déjà, l'Institut brésilien du café (IBC) a rejeté cette proposi-tion, estimant que ce mode de calcul lui ferait perdre 1 ou 2 millions de sacs par rapport à son précédent contingent. La position de l'IBC apparaît quelque peu paradoxale quand on se rappelle sa proposition de renoncer à 1 million de sacs en février dernier. Il est vrai qu'anjourd'hui le premier produc-teur mondial s'attend à une récolte 1987-1988 de 35,2 millions de sacs et espère en exporter 19 millions,

Très favorable au rétablissement du contrôle des exportations, l'Afrique est également présente en Colombie, par l'intermédiaire de Denis Bra Kanon, ministre ivoirien de l'agriculture et porte-parole des vingt-cinq membres de l'Organisation interafricaine du café. Le ministre ivoirien, représentant un continent particulièrement touché par la chute des cours des denrées, a été

des producteurs lors des prochaines négociations. Il devrait par la suite entamer une tournée au Brésil, aux Etats-Unis et dans la CEE.

Dans cette partie d'échecs entre

producteurs et consommateurs. la position de la Colombie paraît la plus conciliante. Le président de la Fédération nationale, Jorge Cardensa, a en effet proposé de renoncer à 1 million de sacs exportés par an, estimant qu'il était préférable de vendre moins mais à un meilleur prix que de courir les risques d'un marché libre. Ce n'est sans doute pas un hasard si Jon Rosenbaum, le responsable de la politique caféière américaine, a choisi la Colombie comme interlocuteur pour étudier les solutions à la crise actuelle. Dans les pays consommateurs, ces

tractations sont suivies avec une attention particulière par les professionnels (importateurs, torréfacteurs...) qui se montreut relative-ment optimistes tout en estimant que le processus de retour aux quotas sera long. «Il n'est jamais bon pour une profession de voir son produit galvaudé», remarque un torréfacteur français. Surtout que la demande, si elle a tendance à se déplacer du petit déjeuner vers la consommation hors foyer, n'a finalement que peu réagi à la chute des cours. « La remontée des prix qu'impliquerait un nouveau contrôle des exportations ne l'atteindrait pas davantage», note un négociant. En fait, la com tion ne répond qu'aux grands mou-vements de cours. En 1975, lors des grandes gelées au Brésil, les prix du café avaient été multipliés par 2,5, ce qui avait effectivement provoqué un recul de 10 % de la consommation au détail.

(Intérint)

21

Le Monde

#### ÉTRANGER

20 Dimanche 28-Lundi 29 juin 1987 •

- 3 URSS : la réunion du comité centrel du PC. - Italie : un opposant ibyen
- présumé est assassiné à 4 Brésil : le gouvernement
- prépare de sévères mesures oour maintenir l'ardre.

#### POLITIQUE

- 5 Unanimité au Sénat pour approuver le dépistage du SIDA. 6 Les policiers auxiliaires
- seront plus nombreux.
- DATES 2 II y a soixante-dix ans, à Agde, la mutinerie du 17º.

7 Procès Barbie : les ultimes plaidoiries des parties

SOCIÉTÉ

8 Le procès de M. Charles Pasqua contre l'Humanité. 8 Tennis : le tournoi de

- 13 Quand l'art de la rue s'encadre... « Nouvelles tendances
- modes fin de siècle. Les séances de d'année des écoles de 6 Communication

- 17 Le conflit de la navigation aérienne. Les tensions ciales Etats-Unis-CEE. La privatisation de la
- Mutuelle générale fran-18 Revue des valeurs. 19 Crédits, changes, grands

#### SERVICES

#### MINITEL Des livres pour l'été. (LIT) · L'actualité de le semain

(ACTU) Jeu : fisez-vous le Monde ? Gagnez votre tea-shirt de l'été i (MON) Actualité. Sports, International

Bourse, Culture, Immobilier, 36-15 Tapez LEMONDE

#### En Corse

#### Arrestation de Charles Pieri

L'un des six membres de l'ex-FLNC, Charles Pieri, trente-sept ans, dont la photo a été affichée récemment en France - et notamment en Corse - a été arrêté, vendredi 26 juin, en fin d'après-midi, à 30 kilomètres au sud de Bastia, en compagnic d'une femme dont l'identité n'a pas été révélée.

Cette arrestation serait directement liée à l'avis de recherche publié par le ministère de l'intérieur le 21 juin, promettant une « forte prime pouvant aller jusqu'à 1 mil-lion de francs » pour l'arrestation « de six membres de l'ex-FLNC ».

Charles Pieri, qui se trouvait dans une maison isolée près du hameau de Figaretto, a tenté de s'enfuir en sautant par une fenêtre, mais a aus-sitôt été arrêté par les forces de l'ordre qui encerclaient la demeure. Lors de son arrestation, il était porteur de deux musettes contenant l'une, un pistolet Beretta et un 357 Magnum, l'autre, deux 357 Magnum, une grenade, un pistolet-mitrailleur MAT-49 et des cou-

Charles Pieri avait été inculpé et écroué, le 25 mars 1983, pour assassinat et tentative d'assassinat dans l'affaire de l'attaque du camp de repos de la légion à Sorbo-Occagnano le 11 février 1982, lors de laquelle un légionnaire avait été tué et un autre grièvement blessé. Cerre action avait alors été revendiquée par l'ex-FLNC. Ecroué à la prison Sainte-Claire de Bastia, Charles Pieri avait réussi à s'évader le 22 janvier 1984 en compagnie d'un détenu de droit commun, Fran-

#### RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

#### La condamnation de Pierre-André Albertini est confirmée

Le Ciskei, bantoustan sudafricain, a confirmé, le vendredi 26 juin, la peine de prison prononcée en mars contre le coopérant français Pierre-André Albertini, dans un geste qui apparaît comme une fin de non-recevoir adressée à la France. une semaine après le refus opposé par le président Mitterrand à la réception des lettres de créance de l'ambassadeur désigné d'Afrique du

Pierre-André Albertini, âgé de vingt-sept ans, a été condamné à quatre ans pour refus de témoignage en mars dernier. Le procureur géné-ral, W.F. Jurgens, après réflexion », a décidé de ne pas pour-suivre Pierre-André Albertini pour d'autres chefs d'accusation que le refus de témoigner. Mais la confirmation de la peine indique en elle-même que le Ciskei et, derrière, Pretoria n'entendent pas donner suite pour l'instant aux protestations fran-

La France, qui a une mission diplomatique en Afrique du Sud, refuse de traiter avec le Ciskei, l'un des quatre bantoustans noirs déclarés indépendants par Pretoria dont le statut n'est reconnu par aucun autre pavs.

 Délégation parlementaire française à Pretoria. - Un groupe de neuf députés (RPR, UDF et FN) effectue une visite officielle de deux semaines en Afrique du Sud à compter du samedi 27 juin. Avant son départ, M. Jean-Pierre Stirbois, secrétaire général du FN, a affirmé que dans un communiqué « cette visite revêt une importance toute particulière (...) quelques jours après le refus par le président de la République d'accepter les lettres de créances du nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud ». Ce refus, a estimé M. Stirbois, était « motivé par l'emprisonnement dans l'Etat indépendant du Ciskei du terroriste de nationalité française, Albertini ».

#### L'ampleur des manifestations en Corée du Sud

## Le pouvoir s'engage à « écouter le désir populaire »

Les violents affrontements dont Séoul et trente-six autres villes de Corée du Sud ont été le théâtre, le vendredi 26 juin dans la soirée, out fait, selon un bilan officiel, 573 blessés parmi les policiers. Trente-neuf postes de police out été saccagés on brûlés, douze véhicules de police out été incendiés et vingt réhicules détruits. Sur quelque trois mille personnes interpellées, huit cents étaient maintennes en garde à vue samedi.

Après ces « marches de la paix » que l'opposition a qualifiées de « succès », le Parti démocra-tique de la Justice (PDJ, au pouvoir) a demandé, samedi, aux opposants d'abandouner les manifestations de rue et d'ouvrir des négociations, affirmant qu'il mènerait lui-même ces négociations « dans un esprit d'humllité et d'ouverture. » Dans son appel, le PDJ poursuit : « Nous croyons que

SÉOUL de natre envoyé spécial

preuve est désormais faite de l'impopu-iarité du président Chun Doo Whan. En dépit des mises en garde du gouversement et d'un important dispositif policier, la population coréenne s'est mobilisée coutre le pouvoir. A Séoul comme dans une trentaine de villes de province, toutes les couches de la population étaient dans les rues, le vendredi 26 juin en fin d'après-midi, pour répon-dre pendant quatre heures à l'appel lance par la Coalition nationale pour une Constitution démocratique (organisation composée d'intellecti religieux et de dissidents).

Si, dans la soirée, la « marche de la paix » a pris un tour violent (des ratailles de rue avant lieu notamm Sécul jusqu'à une heure avancée de la muit entre policiers, étudiants et jeunes ouvriers), la manifestation de vendredi a été différente dans sa nature de celles auxquelles on a pu assister ces deux ment, une manifestation de citoyens ordinaires qui ne lançaient pas des pierres mais brandissaient des mouchoirs ou de petits drapeaux sudcoréens, klaxonnant et chantant 'hymne national en signe de protestation contre un régime qui ne leur concède que la liberté de se taire.

Alors que les autorités affirment que la « marche de la paix » a été peu suivie t que le parti d'opposition de M. Kim Young Sam crie victoire, la question est maintenant de savoir si le président Chun feindra encore d'ignorer la volonté populaire. Rien n'indique pour l'instant qu'il modifie sa position. • Un mot du président, un seul référendum et tout cela cesse », hurlait vendredi une forte femme d'une cinquantaine d'années, seule devant un groupe de policiers, martelant leurs boucliers de es poings aus. Sur ordre de leur chef, faisant claquer leurs bottes sur le sol avant de s'élancer, ils sont partis à la charge, la laissant inanimée sur la

Un peu plus loin, un salarié en complet-veston, son attaché-case dans une main et, dans l'autre, un petit drapeau coréen en papier, était appré-bendé sans ménagements dans le quar-tier de Myongdong. Rouler à terre une femme qui réclame un référendum, arrêter un employé de bureau qui n'avait de « contestataire » que de por-ter l'emblème national, deux exemples de contradictions dans lesquelles s'enferme M. Chun.

Le président pourra-t-il longtemps encore affirmer qu'il entend donner plus de liberté d'expression aux citoyens, alors que sa police a dispersé systématiquement à coups de grenades lacrymogènes, de préférence lancées dans les pieds, le moindre groupe d'une vingtaine de personnes et a bombardé même les bouches des passages souter-rains pour empêcher la foule qui s'y trouvait d'en sortir, avenglée par les larmes et un mouchoir sur la bouche? Réussir les Jeux -, affichaient sur un ruban jaune certains policiers en civil.

Le Monde sur minitel

**JOUEZ** 

Gagnez des vacances gratuites

et découvrez VVF

36.15 TAPEZ **LEMONDE** puis VVF

La manifestation de vendredi devait commencer à 18 heures. A 18 h 10,

M. Kim Young Sam, chef du parti d'opposition, était appréhendé à la sortie du siège de son parti et baladé pendant une beure et demie dans les faubourgs de Séoul dans un fourgon de police avant d'être relâché devant son domicile. Au cours de la soirée de vendredi, trois mille personnes ont ainsi été Combien étaient-ils dans les rues? On peut essayer de dénombrer des estants. Il est plus difficile d'éva-

luer les milliers et milliers de gens de tous âges et de toutes conditions, vendredi soir sur les kilomètres de trottoirs du centre de Séoul, malgré la chappe de gaz flottant dans les rues. La presse parte ce samedi matin de dizaines de milliers de personnes. Peut-être y en avait-il des centaines de milliers. Etant donné le dispositif policier mis

en place, la manifestation n'est jamais devenue la marche qu'elle devait être à l'origine. Elle a pris plutôt le caractère d'une protestation inorganisée, spontanée, plus émotionnelle que politique. Des rues de Séoul montait la clameur des voix anonymes revendiquant sim-plement le droit à dire : « Ça suffit ! » A 18 heures a commencé un concert

de klaxons qui a duré près de deux heures. La foule applaudissait. Quel-ques slogans - A bas la dictature! -, mais, en revanche, beaucoup d'invectives contre la police et des demandes répétées : • Arrêtez de lancer des gre-nades ! • Celles-ci fusaient de toutes parts, tombant jusque dans le jardin des

cratique est la question de l'heure et doit être réalisé par tous les moyens. Notre parti est déterminé à écouter un tel désir populaire avec milité et dans un esprit d'ouverture ». L'agence de presse You Hap a souligné « le tou inhabituellement conciliant » de ce texte.

lors des manifestations de vendredi, la population

unanime a affirmé que le déreloppement démo-

En tout cas, ce communiqué semble faire partie des « petits signes de souplesse » mentionnés par M. Gaston Sigur, émissaire du président Reagan, à son retour à Washington, où l'on prône une « diplomatie discrète » pour obtenir des réformes du président Chun, M. Sigur a également exprimé l'espoir que le gouvernement sud-coréen preudra d'« autres initiatives positives ».

> hôtels et dans les pieds des clients attendant des taxis. Dans certains cas, des organisateurs de la manifestation arrêtaient le bras armé d'une pierre d'un contestataire, bui intimant de respecter le mot d'ordre de non-violence, A la nuit tombée cependant, alors

que beaucoup de citoyens ordinaires commençaient à rentrer chez eux, le centre de Séoul était le thélitre de batailles rangées entre la police et de jeunes manifestants étudiants et ouvriers. Entre les blocs 3 et 5 du quartier Ulchiro, sur près de 2 kilomètres d'une rue rectiligne jonchée de pierres et de débris divers, eurem lieu jusqu'à mimit de durs affrontements à coups de cocktails Molotov et de granades contenant un gaz poivré particulière-ment difficile à supporter.

A la gare centrale de Sécul, dix mille stants luttèrent contre la police lieux dans un assant de gaz d'une rare intensité, faisant domer les engins blindés équipés de canons qui envoient les grenades lacrymogènes à la cadence gare, les voyageurs asphyxiés cher-chaient vainement un refuge courant, en tous sens. Un vieux couple aveuglé par les larmes, les mains en avant comme des personnes atteintes de cécité, restait immobile dans la confusion générale. Dans le quartier ouvrier de Yongdung-Po, de durs affrontements se pourquivaient encore vers 2 heures du matin. A Pusan et à Kwangju, les manifestations out pris également un tour violent.

PHILIPPE PONS.

### Une nouvelle invasion de criquets menace l'Afrique

Le criquet pèlerin (Schistocerca gregaria), un des criquets les plus redoutables pour toute la zone tropicale allant du Sénégal au nord de l'Inde, est en train de se constituer en essains dans l'est de l'Arique et en Arabie saoudite. L'AFP rapporte que, les 22 et 23 juin, l'aéroport d'Asmara, capitale de l'Erythrée (Ethiopie), a dû être fermé : un essains de criquets pèlerins (de 500 millions à 2 milliards d'insectes peut-être), convrant 10 kilomètres carrés, s'y était installé. Vingi-six essains out été repérés dans l'est de l'Ethiopie et du Soudan. Mais la situation politique de cette région d'Afrique est tellement instable que toute surveillance est impossible et une les essains nont myhablement ules de cinemants. est impossible et que les essaims sont probablement plus de cinque

Ces essaims vont quitter leur zone de formation pour aller probablement vers l'ouest, c'est-à-dire vers le sud du Sahara, où la saison des pluies devrait bientôt commencer. Les criquets pèleries vont arriver en grand nombre sur les massifs de l'Ennedi, du Tibesti, de l'Air, de l'Adrar des Iforas et dans la dépression de Tamesna, où ils out coutuine de se reproduire. Mais en y arrivant séjà très nombreux et y trouvant la régétation que font très vite pousser les philes saisonnières, ils vont se multiplier à un rythme effréné et donner naissance à d'innombrable essaims qui partiront, an gré des vents, tout dévorer sur leur passage, tout en se reproduisant en cours de

#### Les locustes...

Rappelous que les criquets pèlerins font partie du groupe des cri-quets locustes. Les locustes ont la particularité de changer de morphoogie, de couleur et de comportsment des que les circonstances ment des que les circonstances météorologiques favorables les out fait se multiplier et passer ainsi de la phase solitaire (où ils sont inoffensifs) à la phase grégaire. Pour les criquets pèlerins, la densité critique est probablement de l'ordre de 300 à 500 individue de la contract de la contr 500 individus par hectare. Les gaire peuvent compter 2 milliards d'insectes - ou même plus, - qui pèseut chacun 2 grammes et mangent 2 grammes de matière végétale par jour, soit, quotidiemement, à eux tous, 4 000 tonnes de végétaux... c'est-à-dire la nourriture de 1 million d'hommes pendant vingt-quatre

Les criquets pèlerins ne sont pas les seuls locustes à commencer à pulluler en ce moment en Afrique quets migrateurs (Locusta migratoria) et, en Tanzanie et en Zambie, les criquets nomades (Nomadacris septemfasciata), tous austi voraces que leurs cousins pèlerins.

O OTAGES DU LIBAN : des

A eux seuls, les crionets pèlerins Sahara et les zones côtières humides, sinsi que celles des régions de la mer Rouge de la péninsule Arabique, d'Iran, du nord du Pakis-tan et de l'Inde : soit de 500 millions à 600 millions de personnes. A cela s'ajoutent les populations des zones africaines subsubariennes un peu moins sèches, qui sont menacées par le criquet mignateur, et celles du Mozambique et de la région des Grands Lacs africains, menacles par le criquet nomade : soit plu-sieurs dizaines de millions de per-

#### ... et les santerioux

De plus, en Afrique de l'Ouesi tout particulièrement au Nigéria et en Guinée-Bissau, les criquets se multiplier dangereusement. Ceux-it font pintit partie du groupe des senterieux : ce sont des criquets qui out aussi un appétit redoutable, grégaire. Longtemps on les 2 crus incapables de s'envoler en estains. Mais on s'est aperça récemment que les Oedalus senegaleuss entrem en phase grégaire lorsque leur densité atteint de 50 000 à 100 000 individus

La FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a son siège à Rome) a organisé, en 1986, le Centre d'intervention anti-actidionne, dirigé per un spécialiste nécriandais, M. Lucas Brader: Mais que peut-on faire lorsque la surveillance d'une bonne partie des zones de reproduc-tion est impossible ? Tous les spécialistes savent que le seul moyen de lutter efficacement contre les criquets locustes est de traiter aux insecticides les zones où commencent les pullulations. Lorsque les essaims sont formés et se mettent à se déplacer, il n'y a plus grand-chose

YVONNE REBEYROL.

#### Un avion s'écrase aux Philippines:

cinquante morts Manille (AFP. Reuter). - Un avion de la compagnie aérienne phi-lippine PAL, avec cinquante pernes à bord, s'est écrasé, le vendredi 26 juin, dans le nord de l'île de Luçon, l'avion reliait Manille à Baguio, dans une région montagneuse de l'île.

Un hélicoptère de l'armée de l'air américaine a repéré l'appareil à hélice près du barrage de Ambuklao, à mi-chemin entre Manille et Baguio a annoncé un porte-parole militaire. Dix ressortissants améri-cains et plusieurs Japonais figurent parmi les victimes.

#### La Turquie suspend une importante commande de radars français

Ankara (AFP). - Après le vote d'une résolution du Parlement européen sur le « génocide » des Armé-niens en Amatolie orientale en 1915, le gouvernement turc a suspendu sine die la signature avec une firme française d'un important contrat d'équipement radar pour les aéroports civils, a-t-on appris, le vendredi 26 juin, à Ankara.

Ce contrat, d'un montant de plus de 300 millions de francs français (environ 50 millions de dollars) avait été remporté en mai dernier par la société Thomson-CSF pour la fourniture de radars destinés à huit aéroports civils tures. Il devait être signé, la semaine prochaine à Ankara, par le ministre français du commerce extérieur M. Michel Noir, en visite en Turquie du 2 au

Le Monde Infos-Spectacles sur Minitel 36-15 + LEMONDE

#### **EN BREF**

 Un nouvel ambassadeur de France à Séoul. — M. Hubert Forquenot de la Fortelle, conseiller diplomatique du ministre de la défense, a été nommé ambassadeur en Corée du Sud en remplacement de M. Jean-Bernard Ouvrieu, récemment nommé directeur des affaires économiques et financières du ministère des affaires étrangères, a arrioncé. le vendredi 26 juin, le Quai d'Orsay. M. de la Fornelle, âgé de quarante-cinq ans, a été premier conseiller à Bonn (1981-1986), conseiller diplomatique du premier ministre, M. Raymond Barre (1980-1981), après avoir été chargé de mission à son cabinet (1978-1980). deuxième conseiller à La Haye (1975-1978) et en poste à Tokyo au début de sa carrière

e CHRNE : la tension avec le Japon. - Le ministre japoneis des affaires étrangères et six autres membres du gouvernement effec-tuent, depuis le vendredi 26 juin, une visite officielle de trois jours à Pékin dans le cadre des conférences semestrielles entre les deux pays. Mais ce séjour a été entaché par la profanation, jeudi à Kyoto, d'une stèle érigée à la mémoire de Chou En-lai, Pékin ayant exprimé son «outrage» et Tokyo e see regrets». Récemment encore, le numéro un chinois, M. Deng Xiaoping avait ouvertement critiqué la politique japonaise dans les domaines du réarmement et du commerce, ainsi qu'à propos de Taiwen. - (Reuter.)

● HAITI : dissolution de la Contrale autonome des travailleurs - Le Conseil National de Gouvernement (CNG) d'Haiti a annoncé, le mardi 23 juin, la dissolution de la Centrale autonome des travailleurs haitiens (CATH), qui avait appelé à la grève générale lundi et mardi. Dans un communiqué remis à la presse, le CNG indique que « la CATH a violé par son comportement le principe de base de tout syndicat qui set d'être essentiellement apolitique ». -

responsables du Hezbollah à Téhéran? — L'hebdomadaire libanais Ach Chirau affirme que deux haute responsables des services de sécurité du Hexbollah sont en Iran pour examiner l'affaire des otages occidentaux du Liban. Selon cette revue, proche des milieux intégristes libaneis, ces responsables du Parti intégriste libaneis chite pro-iranien seraient MM. Imad Moghniyah et Abdel Hadi Hamadé, frère de Mohammed Ali Hamadé en prison en RFA et accusé du détoumement d'un avion de la TWA sur l'aéroport de

Beyrouth en juin 1985. - (AFP.)

• SRI-LANKA : arrivée des secours indiens. - Deux cargos indiens chargés de vivres et de médicaments destinés aux Temouls de la presqu'ile de Jaffina sont arrivés, le jeudi 25 juin, sous escorte de la marine sri-lankaise. Une canonnière et un petrouilleur sri-lankais ont rejoint, dans le détroit qui sépare les deux pays, l'Island Pride et le Shri Vatsava, qui avaient appareillé du port indien de Madras. Les séparatistes des Tigres de libération de l'Eslam tamoul (LTTE) ayaient unnoncé une suspension de leurs opérations pendant la distribution des vivres (le Monde du 25 juin). -(Router.)

• ÉTATS-UNIS : le président Reagan subit une nouvelle colo-noscopie et l'ablation de deux polypes, – Le président Reagan a subi, vendredi 26 juin, à la Maison Blanche, una colonoscopia, et les médacins ont découvert et prélevé deux petits polypes « d'apparence bénigne», a annoncé un communiqué de la présidence. « La président continue à être en excellente santé ». indique le communiqué rédigé par le médecin de M. Reagan, le colonel John Hutton. Le chef de l'Etat, âgé de soixante-seize ans, a également subl un examen e de routine » de la prostata, qui a été jugé « tout à fait normal ». M. Reagen avait été opéré en janvier dernier. - (AFP.)

### Aux assises de la Gironde

#### Quatre ans de prison pour François Korber

BORDEAUX de notre correspondante

François Korber, l'ancien candidat RPR bordelais, a été condamné, vendredi 26 juin, à quatre ans de prison par la cour d'assises de la Gironde, pour le trafic d'or et de devises et le hol-up qu'il avait organisés au Luxembourg. L'un de ses compiliers. complices, Roger Ambeau, a été condamné à deux ans de la même

peine. Les autres, Guy Dumollard et Denis Perrichon, se sont vus infliger deux ana et un an de prison, assortis de neuf mois de sursis (le Monde du 26 juin). 26 juin).

François Korber a expliqué à l'audience qu'il avait pris part au trafic de devises pour éponger les dettes de ses campagnes électorales que le RPR s'était, dans un premier temps, engagé à payer. « Mais cela trainait, l'étais étranglé », a dit l'ancien candidat RPR

GINETTE DE MATHA.

Le numéro du « Monde » daté 27 juin 1987 a été tiré à 492 238 exemplaires

#### M. JACQUES CHIRAC invité du «Grand Jury RTL-le Monde»

M. Jacques Chirac sera Playlé de l'Endantes htbélomadaire « Le grand jury RTL-le Monde », le dimanche 28 juin, de 18 h 15 à 19 h 30.

Le premier ministre répondra en direct aux questions d'André Pes-seron et de Paul Febra, du Monde, et de Paul-Jacques Truffaut et de Jens-Yves Hollinger, de REL, le débat étant dirigé par Olivier Manivalle

San Su M. Rose 2 A STATE OF THE PROPERTY OF THE P. S. W. S. T. Barrell 1 ( May 2 1 The state of the s to consider a la

Service Company

The second second

to the motors to the

Constitution of the second

19"00 un Jan

274 let 122

PORT I NOT

ACM CONTRACTOR

arendy from the 🖷

them one who

America at. dens f

3 mars .n. 600.00

Angeria intelle and W

4275 L A 2388 MA

14 2 . Car Sept. -

See in County

STATE OF THE BOX THE

The gas again and

THE CO. LEWIS CO., No. 400

3007 2-1-NA BAS

Albanders, to child

Ser I Tree I was

200

Constant of the second of the

ABC, EFGH

AL ETRA